



SI LA CONFÉRENCE

RÉUSSIT, J'AI PRÉVU

UNE PETITE FÊTE

QUARANTE-HUITIEME ANNEE - Nº 14543 - 6 F --JEUDI 31 OCTOBRE 1991 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURN

La séance inaugurale de la conférence sur un règlement au Proche-Orient

# M. Bush affirme que « des compromis territoriaux sont essentiels à la paix »

### Face à face

mis face à face ailleurs que sur un champ de bataille. En terre espagnole, où leura ancêtres vécurent il y à des siè-cles en relative harmonie. Arabes et Israéliens s'apprêtent à négocier. Quand on songe à la haine mutuelle qui afflige le Proche-Orient dépuis plus de quarante ans, ce dialogue noué, à lui seul, est historique.

ome met au poin

INGUIL COLLIECTER

and home on arm

Il faudrait cependant être naîf pour prédire un dénouement rapide du processus qui s'amorce à Madrid, tant les positions de départ semblent loin-taines. Aucun miracle ne résou-dra, ni à Madrid, ni ensuite, le plus vieux des conflits. Les pourparlers bilatéraux qui doivent s'ouvrir la semaine prochaine s'enliseront, selon toute vraisemblance, dans un marathon diplo-matique de très longue haleine.

DANS un camp comme dans l'autre, nombreux sont ceux qui s'ingénieront à tuer l'espoir. Les extrémistes arabes — palestiniens ou non — sont résolus à poursuivre leur Pour ces adentes de la lutte armée, ce mercredi est un ciour de deuil et de colère». En face, es inconditionnels du « Grand israēl», criant au ≰complot amé-Picain », mettent en garde M. Itzhak Shamir contre la moindre concession, prélude, à leurs

yeux, d'une capitulation. Et pourtant existent, pour la première fois, plusieurs raisons d'espérer. S'ils n'apportent à Madrid aucun «plan de paix», les Etats-Unis y appliqueront une méthode, au service d'une conviction. MM. George Bush et James Baker feront tout pour cussions israélo-arabes en pariant sur les vertus mêmes de ce dialogue. Tablant sur la dynamique propre à toute négociation, ils espèrent que les enne-mis d'aujourd'hui se libéreront peu à peu d'une partie de leurs craintes et de leurs préjugés.

DUDE tâche en vérité que Reclie de l'Amérique. Consciente que tout règlement imposé est vous à l'échec, il lui faut suggérer sans dicter, influencer sans interférer. Les néricains ne seront pas dans la salle de négociation, mais -pour reprendre le mot d'un diplomate - « de l'autre côté de la porte », décidés, si besoin, à remettre cette négociation sur les rails. Pour mener à bien ce travail de catalyseur », les plus encore que pendant la guerre du Golfe - sur le soutien d'une Union soviétique prête à les épauler dans l'espoir d'en être financièrement récompen-

li est d'autres facteurs encourageants, notamment le pragmatisme impatient des dirigeants l'Immense lessitude des popula-tions du Proche-Orient. Même la présence à Madrid de l'intransigeant Itzhak Shamir peut se révéler bénéfique au bout du compte. Car qui peut, mieux que lui - si nécessaire - faire accepter un compromis aux Israéliens? Comme de Gaulle naguère, imposant l'abandon de l'Algérie, ou Menahem Begin la restitution du Sinaï. En ce jour historique. Il n'est pas interdit de rêver, l'espace d'un instant, à la paix retrouvée dans un Proche-Orient enfin réconcilié.



«Des compromis territoriaux sont essentiels à la paix», a déclaré, à l'intention d'Israel, le président George Bush lors de l'ouverture de la conférence de paix au Proche-Orient, mercredi 30 octobre, à Madrid. Mais il a ajouté : « C'est maintenant le moment idéal, pour les Etats arabes, de montrer que leur attitude a changé.» M. Gorbetchev a, lui, appelé « au respect des droits des Palestiniens ». D'autre part, les Israé liens ont appris avec désagrément que les Palestiniens ont obtenu un temps de parole égal à celui des autres délégations, alors que, pour M. Shamir, la représentation palestinienne doit se fondre complètement avec calle de la Jordanie. A Jérusalem, après les attaques dont ont été victimes, mardi, des militaires israéliens, un officiel a mis en cause la Syrie et a vivement reproché à un membre de la délégation palestinienne d'avoir appelé à l'«intensification de l'In-tifada » avant l'attentat, lundi, contre un autobus de colons juifs en Cisjordanie.



de nos envoyés spéciaux

Tous les acteurs sont la et c'est déià un bon bout de chemin accompli. Et tous l'affirment haut et fort, pour un même but : la paix. Répété avec la même ferveur et sur tous les tons, le mot revient constamment, chacun évitant soiconstamment, chacun évitant soigneusement toute provocation de
nature à entamer le clim, enterprise de present pour nous de poser
sérieux qui règne à Madrid de présidents George Bui, les présidents George Bui, en présidents George Bui, en présidents qui de réaffirmer des
paix, les présidents George Bui, en présidents qui, à ce stade, heurtemikhail Gorbatchev ont des parties concernées. « Ce
averti les protagonistes istaéts de président de présid 

Indemnisation des malades contaminés par le virus du sida

Le gouvernement et les assurances sont pervenus à un accord, tandis qu'un document montre que des transferts budgétaires avaient freiné la politique de prévention de la direction de pages 12

POINT

Les revenus des agriculteurs

Malgré des manifestations sporadiques, un calme relatif est revenu dans les cam-pagnes françaises. M. Louis Mermaz rencontre, mercredi 30 octobre, les principales organisations agricoles. A l'ordre du jour : les revenus Lire notre dossier page 18

EDUCATION • CAMPUS

■ Déferiente scolaire à la Réunion ■ La percée à l'Est de l'OFAJ ■ La rénovation universitaire à mi-chantier pages 16 et 17

« Le Monde des carrières » pages 21 et 22 « Le Monde immobilier » pages 22 et 23

«Sur le rif» et le sommaire complet

nous ne sommes pas la pour leur imposer un règlement.»

Se refusant à réitérer l'interprétation américaine des résolutions 242 et 338 de l'ONU, tout comme à reformuler sa condamnation des implantations israéliennes dans les territoires occupés, M. Bush a poursuivi :

JORDANIE -M. Kamel Aboujabet, mins

affaires étrangères ; Abdel

em Al Majali, ancien conseiller roi Hussein; Mohammad Al

te, ambassadeur en URSS; Ayoub, ambassadeur en

Bretagne Mohammad

Bronislaw Geremek

mardi soir, M. Gorbatchev s'est ainsi entretenu avec le premier réaffirmement sans aucun doute les ministre isračlien, M. Itzhak Shapositions traditionnelles des uns et mir - première rescontre entre un chef d'Etat soviétique et un chef de gouvernement israélien. Mer credi matin, le président américain a recu, lui, chaque chef de délégation (Israël, Egypte, Liban, Syrie,

■ Les déclarations de M. George Bush

■ La liste des délégations et l'ambiance à Madrid w Les réactions en Israël, au Liban, en Syrie et en Libye

■ Les attentes des Palestiniens de l'« extérieur »

w L'âge d'or judéo-arabe en Espagne pages 3 à 6 et 28

### Stagnation économique aux Etats-Unis

Le léger redémarrage du produit national brut au troisième trimestre, après trois trimestres de recul, ne suffit pas à redonner espoir dans un sursaut de l'économie américaine. La baisse du dollar à New-York, mardi 29 octobre, suivie sur les grandes places mondiales, mais surtout la chute de 12,5 points en octobre de l'indice de confiance des consommateurs américains confirment le marasme où s'enlisent les Etats-Unis. Les succès diplomatiques de M. George Bush ne parviennent pas à masquer les perspectives économiques préoccupantes, où sa marge de manœuvre est presque nulle

Washington

de notre envoyé spécial En s'envolant pour Madrid où paix au Proche-Orient. M. George Bush compte bien marquer de nouveaux points dans un domaine où il semble exceller: la diplomatie. Mais, pour de plus en plus d'Américains, ce nouveau voyage de leur président s'apparente à une désertion au moment où tant de problèmes domestiques demandent à être réglés au plus vite. A commencer par celui de la situation économique, tellement préoccupante que, à un an des élec-tions présidentielles, elle risque, si l'on en croit certains sondages. de priver d'un second mandat le

héros de la guerre du Golfe.

Lire la suite page 20

# Devos, tout entier

Un entretien avec le grand jongleur de mots, dont l'intégralité des textes est publiée

l'île déserte d'un naufragé cossu. Tout pour survivre, assez sans doute pour être heureux. Un très petit buste de Molière et beaucoup de dictionnaires. De nombreux instruments de musique qui paraissent attendre un orchestre mais dont le propriétaire des lieux joue en solo, chaque jour, ou plutôt chaque nuit, afin de ne pas perdre la main. Une mappemonde d'écolier, aussi, pour rêver. Raymond Devos est dans son antre.

Les discours de la session d'ou-

FRANÇOISE CHIPAUX

PATRICE CLAUDE et ALAIN FRACHON

verture, qui dureront trois jours,

Une bedaine de notaire assez incongrue ne parvient pas à alourdir se silhouette de vieux funambulé magnifique. L'intégrale de ses textes vient d'être publiée chez Olivier Orban. Certains sont immortels, Si on m'avait aidé, le Car pour Caen, la Mer démontée, Ca n'a pas de sens... Trente-cinq ans d'implacables dérapages verbaux qui tiennent formidablement le coup à la lecture, un comique

Un grenier aménagé comme de mots, (de maux?), basé sur la chute, le malaise, l'échec, l'humiliation. Tout ça m'est arrivé, révèle Devos, confirmant que le génie comique naît, la plupart du temps, d'une blessure inguérissa-

> Raymond Devos est heureux avec ce livre, «surtout parce que l'éditeur a eu la délicatesse de mettre un signet ». Nous aussi, parce que l'auteur a eu la délicatesse d'émettre des signaux.

«Comment tout a commencé?

~ Ça m'est venu comme un cadeau, par le simple truchement d'une phrase, vous ne pouvez pas voir la mer, elle est démontée. Quand même, quelle phrase heureuse! C'aurait pu être un mot passager comme j'en ai toujours fait beaucoup. La Mer démontée...

DANIÈLE HEYMANN Lire la suite page 14

ARTS & SPECTACLES

Paris à l'heure de la comédie musicale ■ Quand le théêtre chante. ■ Ne laissez pas votre intelligence au vestiaire. « Le grand air de la perfection. » La stratégie du grand spectacle.

cruauté et d'injustice.

Nous voulons le respect de l'in-

dividu, alors que l'individu était

constamment sacrifié au profit de la survie de l'espèce. Nous refu-

sons superbement la maiadie, la

mort prematurée, la sélection natu-relle, qui garantissaient l'équilibre démographique quasi miraculeux

régnant entre les multiples espèces vivantes. Nous cherchons la jus-

tice, alors que l'histoire de la vie

ques fondamentales. Cette révolte

est la marque même du destin de

l'homme, elle est l'honneur de

notre condition, elle donne un sens à notre vie. Il ne saurait être

question de reculer dans son

Mais il est clair qu'on ne peut

refuser ces normes de la vie sans

s'exposer à de sérieux périls.

L'exemple le plus frappant est le déséquilibre démographique que

nous avons créé : l'hygiene et la médecine, modèles mêmes de notre splendide refus d'une situa-

tion biologique naturelle, ont pres-

que triplé la durée moyenne de la

vie humaine, si bien que, sur une

des Français s'élevait à 538 milliards de francs en

1990 (9 540 francs par habitant). En dix ans elle a progressé de 10,5 % par an en valeur, et le volume des soins par personne de 4,6 % par an. 2,4 fois plus vite que le volume du PIB par tête. Cela s'inscrit dans les tendances de la comparate par ail

de long terme analysées par ail-leurs (PLANISTATS, CREDES,

CNAMTS), les différents plans

des gouvernements successifs

n'ayant réussi à ralentir les

cadences qu'au mieux pendant

Faut-il pour autant asservir la

for

ma du ca:

ave tai: Pa

#### croissance de la consommation médicale à celle du PIB ou des cotisations d'assurance-maladie? Le Monde

Edité par la SARL Le Monde Comité de direction : Jacques Lesourne, gérant directeur de la publication Bruno Frappat directeur de la rédection Jacques Geliu

Jacques Amairic <sub>In-</sub>Marie Çelembani

Rédacteurs en chef :

Anciens directeurs :

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL:
15, RUE FALGUIÈRE
75501 PARIS CEDEX 15
TH: : [1] 40-65-25-25
TH: 66-25-99
ADMINISTRATION:
1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY
94852 TAY-SUR SEINE CEDEX
TH: [1] 40-65-25-25
Télécopeur: 49-60-30-10

l'assurance-maladie n'est pas simplement accroître les cotisations ou réduire les remboursements. La vraie raison du déficit est qu'un chômeur coûte de 40 000 à 50 000 francs par an de cotisa-

#### Biologie

### Sauver l'espèce

par Jean Hamburger

ES paléontologues ont établi que l'apparition de l'homme sur la terre est terre dont les trésors sont limités, la population a crû d'incroyable façon et continue d'augmenter benucoup plus récente que la for-mation des autres êtres vivants : la période préhumaine, où des mil-lions de plantes et d'animaux d'une France tous les six mois. Il est probable que les échecs de la lutte contre la faim dans le monde, les problèmes du chômage universel, les difficultés d'organisa-tion sociale dans les pays où la proportion de vieillards s'accroît sans cesse sont le résultat de ce déséquilibre. Beaucoup d'autres prospéraient déjà, est mille fois plus longue que celle qui nous sépare du temps des premiers hommes. Et, pendant toute cette période préhumaine, les lois régis-sant les espèces vivantes étaient exemples pourraient être donnés de pareilles retombées inquiétantes et inattendues de nos accomplisseexactement l'opposé de celles que nous avons la splendide audace de vouloir instituer. Les mécanismes responsables de l'épanouissement de la vie étaient entachés de

Pour un centre mondial de surveillance biologique

Il s'agit désormais de peser les conséquences de chaque action humaine sur l'équilibre biologique de la planète. Chaque fois que cet équilibre est potentiellement menacé, il faut chercher les moyens de maîtriser le risque. Déjà la réflexion écologique a dénoncé une longue liste d'erreurs humaines, et le concept de protecs'est construite sur l'inégalité des chances de chacun. Ainsi, avec l'homme, l'esprit souffle pour la première fois, et c'est un souffle de révolte contre des lois biologition nécessaire de la nature a, depuis quelques années, pris de la force, même si l'essentiel reste à faire. Mais il y a bien d'autres distorsions possibles que celles du milieu ambiant. Outre la surpopulation et le déséquilibre de la pyra-mide des âges, déjà cités, on peut mentionner le risque accru de dif-fusion des tares héréditaires chaque fois que les enfants porteurs de ces tares sont heureusement sauvés de la mort. De même encore, la consommation sans ver-gogne ni discernement des res-sources de notre planète est directement liée aux conditions de survie de l'espèce humaine. On apercoit aussi aujourd'hui l'importance de l'alimentation dans la genêse des maladies de l'homme.

Plusieurs de ces problèmes ont déjà trouvé un début de réponse,

Societe

La résistible ascension

par Alain Foulon

Faudra-t-il se soigner plus en

Partenaires,

non adversaires

Y consacrerait-on alors trop de

ressources? Ce n'est, en tous les cas, pas leurs prix, relativement modérés depuis dix ans, qui sont en cause, mais bien plus la diffusion rapide des nouvelles techniques médicales: elles conduisent

à associer une plus grande quan-tité d'actes et de prescriptions complexes pour assurer une qua-lité croissante de la médecine.

Cela entraîne, aussi, des dysfonc-tionnements: trop de praticiens libéraux, trop de lits, mais pas assez de médecins dans les hôpitaux, une synergie perverse

de l'industrie, des praticiens et des patients qui poussent à la

moins coûteuses.

héréditaires les règles d'un comportement lentement mis au point par les exigences de l'évolution biologique, l'homme, ayant la belle audace de refuser des règles analogues jugées injustes et cruelles, a la charge écrasante d'inventer de toutes pièces un comportement biologiquement acceptable et en une science nouvelle qu'il faudrait créer, pour confronter l'ensemble biologie, pour exprimer qu'il ne s'agit pas seulement d'écologie, mais aussi de bien d'autres problèmes biologiques.

jeu vieilles de plus de trois milliards d'années et jugées inacceptade la maîtrise des équilibres biologiques nécessaires à une survie harmonieuse de la communauté



Ce que nous nommons les droits de l'homme ne sont pas des droits naturels, mais bien une somptueuse bataille contre des règles du bles. L'action politique en pays démocratique mène assurément cette bataille, sans même en avoir toujours conscience. Mais elle mène le combat au jour le jour. Elle n'a pas, pour la guider, une instance mondiale étudiant les moyens de concilier programme d'action et impératifs biologiques. Peut-être le temps est-il venu de songer à la création d'un nouvei isme, d'un Centre international chargé d'une mission de recherche autant que de réflexion, et responsable de la surveillance et

▶ Jean Hamburger, de l'Acadé-mie française, est président de

@ 1991 WRIGHT-PROVIDENCE JOURNAL BULLETIN The new european guard dog ». « Le nouveau chien de garde de l'Europe ». Dessin paru dans *Newsweek* du 4 novembre.

TRAIT LIBRE

Tiers-monde

### Urgence médicale en Haïti

M. Gilles Brücker, président de

Voilà quatre semaines, en Haiti, un coup d'Etat sanglant, faisant plu-sieurs centaines de morts et de très nombreux blessés, chassait Aristide du pouvoir après quelques mois de levé beaucoup d'espoir pour un réta-blissement de la démocratie.

A Port-au-Prince, l'hôpital général regorge de malades, alignés dans des salles communes, dans des bâtiments en voie de dégradation avancée, attendant quelque médicament qui ne vient pas, car la pharmacie est vide, et les familles n'ont plus les moyens de payer les ordonnances établies par les médecins. Une unité spéciale pour la prise en charge des déens a été construite avec la participation de la coopération française. mais elle n'a jamais pu ouvrir faute

de personnels et de médicaments. Beaucoup d'hôpitaux ne sont pas financés par l'Etat et sont de nature privée : la plupart sont vides car la population ne peut payer les soins. Fante de recettes, ces établissements, parfois sans but lucratif, devront à court terme fermer leurs portes, ne pouvant plus faire face à leurs charges en persoonel.

Plus grave, de nombreux programmes de santé (dispensaires, médicaments de base, vaccinations) se déroylent grâce au dévouement d'associations haïtiennes dont le fonctionnement dépend strictement des subventions de l'USAID (1). Avec l'embargo appelé de ses vœux par la quasi-totalité de la commu-nauté internationale, ces programmes vont s'arrêter : bien des dispensaires n'ont déjà plus de médicaments ; les programmes de vaccination pe pen-vent plus continuer. Les femmes ne pouvant plus payer les 150 à

ment à l'hôpital, seront exposées avec leurs nouveaux-nés à tous les risques d'une naissance sans assistance.

Et pendant ce temps là, les organismes internationaux issus de l'ONU, telle l'OMS, envisagent, au nom de l'embargo, de retirer leurs équipes. Peut-on, au nom des principes d'ingérence enfin reconnus par l'ONU, accepter cela?

Ne laissons pas mourir le peuple d'Haiti, l'aide humanitaire doit parvenir là-bas comme partout où les peuples qui souffrent l'appellent. Ne aissons pas l'embargo commercial s'étendre aux programmes médicaux. Scul un people en vie peut marcher un jour vers un destin qu'il se serait

, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY

94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

Tel. : (1) 40-65-25-25

Télécopieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311F

Le Monde

Jacques Lesourne, président cançoise Huguet-Devallet, directeur général Philippe Dupuis, directeur commercial

15-17, rue du Colonel-Pierre-Avid

75902 PARIS CEDEX 15 Tel.: (1) 46-62-72-72 Telex MONDPUB 634 128 F

T&fin: : 45-62-98-73, - Société filiale e la SARL, le Mandret de Médias et Régies Europe SA.

(1) Aide publique américaine.

שתק, נכא בהסומינובבי

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 40-65-25-25

Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.806F Edité par la SARL le Monde

Durée de la société :

Société civile « Les rédacteurs du *Monde* », Société anonyme des lecteurs du *Monde* Le Monde-Entreprises,

lungrimente du « Monde » r 12, r, M. Guasbourg 94852 IVRY Cedex

cinq millions d'usagers, actifs ou demandeurs d'emploi, dans ses 800 000 points d'implantation. Elle est par parenthèse, le plus gros opérateur sur le marché du travail, avec 1,3 millions d'offres d'emploi recueillies auprès des chefs d'entreprise et huit cent mille offres placées, comparable dans cette matière à l'ensemble des services de l'emploi de la CEE. La diversité de ses interventions et de la compétence de ses agents est extrême.

Dès lors le jugement de valeur n'avait pour conséquence naturelle la révolte et le repli sur soi de cenx qui donnent tant d'eux-mêmes pour si peu de considération sociale.

Qui peut aider le Juif quand il faut un coupable de la peste, l'Arabe quand chacun lui attribue la violence sociale... et l'agent de l'ANPE quand le chômage aug-

de l'ANPE de 1983 à juillet 1991.

Le Monde ADMINISTRATION:

cent ans à compter du 10 décembre 1944

Principaux associés de la société: « Association Hubert-Benve-Méry »

M. Jacques Lesourge, gérant.

Commission paritaire des journaux et publications, n° 57 437 ISSN: 0395-2037

PRINTED IN FRANCE Renseignements sur les microfilms et index du Monde su (1) 40-65-29-33

Le Monde **TÉLÉMATIQUE** Composez 38-15 - Tapez LEMONDE ou 36-16 - Tapez LM

**ABONNEMENTS** , place Habert-Bear -Máy, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEK. Tél. : (1) 49-68-32-98 SUISSE-BELGIQUE AUTRES PAYS LUXEMB.-PAYS-RAS Voic normale-CEE <u>572</u> F 6 mois .... 898 F 1 123 F 1 560 F

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, renvoyez ce balletin accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

us d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à ormuler leur demande deux semaines avant leur départ, en indiquant leur

|             |          |          | <u> </u>  |
|-------------|----------|----------|-----------|
| BULLETII    | V D'AR   | ONNEN    | /FNT      |
|             | 7 2 / 12 | CITIE    | I E I A I |
| PP.Paris RP | a        | <i>-</i> |           |

| Durée choisie : 3 mois □ | 6 mois 🛘     | 1 aı |
|--------------------------|--------------|------|
| Nom:                     | Prénom:      |      |
| Adresse :                |              | -    |
|                          | Code postal: |      |
| Localité :               | Pays:_       |      |

consommation de médicaments. La qualité des soins n'est donc pas en cause, mais le fait que les sciences médicales modifient sans cesse les pratiques quotidiennes. On ne parviendra à réguler les dépenses qu'elles génèrent qu'en évaluant les processus de soins et

les conditions de mise en œuvre des nouvelles techniques par rapport à des critères médicaux et des critères économiques : l'« économie du médicament » et la loi hospitalière vont dans ce sens, mais tant reste à faire... Par ailleurs, si la protection sociale n'a pas à être remise en question au fond, la maîtrise de

des dépenses de santé de l'ANPE tions perdues : 700 000 de moins, soit 1 sur 4, suffiraient à équilide radier les faux chômeurs et res-

période d'expansion, et moins en période de stagnation? brer les déficits prévus en 1991 de la maladie et de la vieillesse Maîtriser la production des Mais aussi pourquoi ne pas élar-gir la solidarité, notamment en demandant aux retraités une con soins médicaux, c'est soit pour des ressources données obtenir le meilleur état de santé possible, sation venant peu à peu, niveau de celle des salariés? taux de 5 % (au lieu de 1,4) soit pour un état de santé donné l'obtenir avec les ressources les le régime général et 2, l'ARRCO et l'AGIRCO Pour autant que l'on puisse en juger, le niveau sanitaire de la France est comparable à celui des pays industrialisés (OCDE).

l'ARRCO et l'AGIRCO nait, sans touche eprises.

tions an audit et contrôle suppléme aliné/produit en talement tabe. Réf. 1.A.)

ger le financeme f. 1.A.)

l'assurance-maladie, dona taine de régimes ne différent beaucoup quant à la prise en charge des dépenses de soins. Outre la simplification des mécanismes actuels, on y gagnerait certainement en équité sociale.

En sens inverse, la réduction des dépenses par économie sur les « charges indues » est faible et ne sera faite qu'une fois. C'est, en réalité, dans le réajustement des prestations, c'est-à-dire des avantages acquis, qu'existent des solutions. Pourquoi, sans toucher aux soins pris en charge à 100 %, ne pas moduler les taux de rembour-sement avec ticket modérateur (45 % des prestations) en fonction du revenu des assurés ? On y gagnerait, ici encore, en justice sociale et en solidarité devant le coût de la maladie.

Les maîtrises de la dépense de soins et de son financement soulèvent des enjeux considérables. Mais les parties en cause s'observent comme adversaires, non comme partenaires. Le corps' médical, divisé, ne s'accorde que sur des procès d'intention, confordant rationalité et rationnement. L'Etat, centralisateur et maladroit, tire parti d'alliances tactiques, voire sort le « 49-3 ». Un débat national est instauré sur les retraites, il est sans doute temps de l'envisager sur l'assu-rance-maladie, élément de notre système de valeur commun.

▶ Alain Foulon est directeur de recherche au CNRS, membre des commissions des comptes de la santé et des comptes de

COURRIER Défense

des « fonctionnaires » protégés

Ils sont treize mille agents de l'ANPE, d'où vient tout le mal, qui ne savent pas sélectionner selon la demande des entreprises, refusent

> u huit ans dans cette coitravail comme adjoint fnéral chargé notamrces humaines, et il de rester silencieux ne m'appartient pas ement sur le politi :lectorales, doit gérer de la transformation les formes et avec les · Ta démocratie.

- intolérable, voire l'indigne, serait de laisser se développer le processus traditionnel du bouc l'identification des activités d'un établissement public et de ses agents avec l'inefficacité et l'échec global. L'Agence recoit, bon an mal an,

global et sans appel, si élevé dans la hiérarchie sociale que soit son émetteur et sans lui faire offense, s'il

ROBERT VILLENEUVE adjoint au dìrecteur général

. É - **-** - - - -

فوراتهما وبعدا A Part of the Property

at start

4.2.4744

and the state of the

يد

nce medicale en Hait

. . . . .

· - 7----

Sec. 16.15

Sept. Sept. Sept. 1

 $\varphi_{2} = \omega_{1} + \omega_{2}^{2} e^{-i \Delta}$ 

production of the second

3 5000

graph of the same er de

1778 W

Le Mond 

, e o Sa

The second secon

....



de notre correspondant El Pais - ont été accrédités pour pennettre au monde entier de suivre les premiers balbutiements de la puix au Proche-Orient. Avec un materiel de plus en plus impressionnant, la presse a été logée dans un nid gentiment préparé à son intention, qui a un nom on ne peut plus plus approprié, celui de Palais de verre. Une maison où tout arrive et

d'où tout repart grâce aux mer-veilles de la technique, qui per-mettent aux journalistes de vivre l'événement par écran interposé. A condition, bien sûr, de pou-voir pénétrer dans ce lieu des convergences: plus d'une heure

des Israeliens à Amman?» On n'en est pas là et, même du côté israélien, on reconnaît qu'il faudra

La présence de l'OLP

du temps, la conférence de Madrid

ne relevant pas du même élan que

celui qui avait conduit le président

On affirme que cette affaire de localisation, dont les Israéliens soulignent l'importance, ne sera pas un motif de rupture. Les Arabes, pour leur part, veulent que les pourparlers se déroulent à Madrid. Les Américains, qui décideront en fin de compte, n'ont pas à ce stade de position définitive. Le Caire est toutefois évoque dans les couloirs de la conférence comme possible compromis.

Un autre sujet de désagrément pour les Israéliens a aussi été dis-

et un autre blessé, mardi soir, par les tirs de soldats israéliens au centre de Hébron (sud de la Cisjordanie occupée), a-t-on appris de sources militaires à Tel-Aviv. L'incident, confirmé de source palestienienne, s'est produit lorsqu'une patrouille de l'armée israélienne a repéré un groupe d'inconnus masqués auxquels elle a en vain intimé l'ordre de s'arrêter. «Au cours de la poursuite qui s'est engagée, les soldats ont ouvert le feu, tuant un adolescent et en blessant un autre », a-t-on précisé.

De Tunis, M. Yasser Arafat a, pour sa part, adressé un message enregistré sur bande vidéo

aux habitants de Jérusalem-Est dans lequel le chef de l'OLP demande aux Palestiniens des territoires occupés de soutenir la délégation palesti-nienne à Madrid. « Cette délégation, a-t-il souligné dans son adresse, représente tous les enfants, les femmes et les hommes à l'intérieur et à l'extérieur des territoires occupés. Elle consacre le défi à l'ennemi sioniste et à tous ceux qui ont tenté d'occulter le peuple palestinien et sa cause pen-dant des décennies. »

M. Arafat a d'autra part déploré, en les qualifiant d'aingérences dans les affaires intérieures palestiniennes», les communiqués publiés à l'is-

peuple palestinien. Ce n'est pas

quelque chose que l'on peut censu-rer ou effocer. Même si certains ne

veulent pas entendre certains mots, cela n'altère pas la réalité qui se trouve derrière ces mots.» « L'OLP

est une des multiples réalités du Proche-Orient et il est certain que

ce terme sera là », a renchéri

M. Fayçal Husseini, avant d'ajou-

ter: «Nous croyons qu'à un stade

avancé des négociations tout le peuple palestinien devra participer, et il faudra une présence et une

participation réelles de l'OLP.» M. Husseini s'est toutesois resusé à

préciser si le discours que pronon-cera jeudi M. Haydar Abdel Chafi,

président en titre de la délégation

palestinienne, avait été lu par M. Yasser Arafat, le chef de

l'OLP. « Le discours est prêt.

s'est-il contenté de dire, et tous

ceux qui sont concernes l'ont lu et vous l'écouterez jeudi. »

sue de la « conférence pour le soutien à la révolution islamique en Palestine », réunie récemment à Téhéran et appelant à faire de la journée du 30 octobre una journée de « colère, de cris et de protestations » dans l'ensemble du monde musuln

Par ailleurs, environ 3 000 étudiants islamistes ont manifesté mardi à l'université du Caire pour protester contre la conférence de Madrid, alors que des tracts dénonçant cette conférence ont été distribués dans au moins deux quartiers de la capitale. Les manifestants ont notamment appelé à la lutte armée pour « libérer la Palestine et Jérusalem b. - (AFP, Reuter.)

Un «esprit» sérieux mais fragile... Saite de la première page Israël, des Jordaniens à Tel-Aviv et

égyptien Anouar El Sadate à Jéru-salem en 1977.

mettront aux prises, à partir de mardi prochain, les Israéliens avec les Syriens, les Jordaniens et les Palestiniens, et les Libanais. Ce que l'on a entendu jusqu'à présent à Madrid témoigne plutôt d'une bonne disposition générale, au moins pour entamer ces noumais.

cute par M. Shamir lors d'un

entretien avec M. Baker. Le pre-mier ministre israélien est mécontent que les Palestiniens aient obtenu un temps de parole égal à celui de toutes les délégations (quarante-cinq minutes) alors qu'ils devraient, selon Israël, être confondus avec les Jordaniens. M. Shamir s'est plaint encore – mais là aussi, semble t-il, sans suc-cès – de devoir s'asseoir en face de M. Saeb Erakat, membre de la délégation palestinienne, qui avait déclaré être mandaté par l'OLP; une OLP officiellement absente de cette conférence, Israel considérant la centrale palestinienne comme «une organisation terroriste» avec laquelle il ne négociera jamais.

Ce n'est ni la première et encore moins la dernière fois au cours de ces assises que l'épineuse question de la présence de l'OLP va se poser. Les délégués palestiniens Fayçal Husseini et Hanane Achraoui ont d'ores et déjà, au cours d'une conférence de presse donné leur point de vue, en réponse à une question sur la mention éventuelle de la centrale nalestinienne au cours des travaux. « Ce n'est pas une question de mots mais de substance, a affirmé Mª Achraoui, porte-parole de la délégation palestinienne. Tout le monde sait à qui va la loyante du

La conférence de presse don-

née par les Palestiniens, mardi 29 octobre, dans la maison de

verre a été particulièrement ani-

mée et s'est transformée en

«Abattre le mur de l'incompréhension» A l'évidence, Israéliens et Pales-

tiniens ont à cœur de présenter leurs positions réciproques et ils le diront sans concession sur le fond. Mais ce qui frappe est qu'ils le font dans un climat d'ambiguité constructive», pour reprendre une formule chère aux Américains. De part et d'autre, on semble jusqu'à ésent désireux d'éviter tout ce qui pourrait passer pour une «pro-vocation» de nature à faire capo-ter la conférence. D'un côté comme de l'autre, le ton employé est celui de protagonistes qui ont pris la mesure du caractère excep-tionnel de la réunion de Madrid. M™ Achraoui n'a-t-elle pas évoqué e le nouveau ton significatif et important qui émane d'Israel » alors que M. Netanyahu disait de son côté: «La conférence est une occasion unique d'abattre le mur de l'incompréhension; à la limite, peu importe ce qui va suivre (...) une barrière psychologique a d'ores et déjà été abattue.»

Pour en arriver là, autour de la même table de négociations, après quarante-trois ans de conslits, quatre guerres, nombre de drames et de catastrophes, il a fallu des deux côtés « avaler quelques couleuvres ». Les Israéliens ferment les yeux sur le parrainage indirect de la déléga-tion palestinienne par une OLP qui, elle-même, joue le jeu en se faisant relativement discrète. Si M. Nabil Chaath, conseiller de M. Arafat, est arrivé mardi à Madrid, en compagnie de plusieurs membres de la centrale palestinienne, il s'est installé dans un autre hôtel que celui de la délégation officielle et n'a pas fait de déclarations publiques. Les Palestiniens, en quête d'un Etat, sont venus à Madrid en renonçant à toute la symbolique nationale à laquelle ils sont traditionnellement attachés: drapeau, hymne, slogans,

Les Israéliens assurent que Jérusalem, à jamais e capitale réunifiée d'Israël» ne doit pas être évoquée et c'est pour cela qu'ils ont refusé que la délégation palestinienne comprenne des Arabes de la ville sainte. Mais, dans les coulisses du palais royal, chacun sait bien que des personnalités nationalistes de Jérusalem telles que M. Husseini er M. Achraoui « dirigent » la délégation qui a pris place à la table des négociations.

Seule la Syrie a maintenu sa rhétorique classique et, en arrivant le dernier à Madrid, M. Farouk El Charah, ministre des affaires étrangères, a accusé Israël d'être « l'unique partie à refuser d'appliquer les résolutions de l'ONU. L'Histoire demandant des communes L'Histoire demandera des comptes territoires arabes occupés par la force », a affirmé M. Charah, qui a été reçu dans la soirée par le secrétaire d'Etat américain. Une déclaration qui souligne toute la fragilité de « l'esprit de Madrid ».

FRANÇOISE CHIPAUX PATRICE CLAUDE et ALAIN FRACHON

Rectificatif : le bilan de l'Intiînda palestinienne est à ce jour de 832 morts et non de 82 comme une malencontreuse erreur d'impression nous l'a fait écrire dans l'article « Les dossiers de la Paix » L'âge d'or judéo-arabe en Espagne

L'organisation de la conférence de Madrid est, pour l'Espagne, une façon de renover symboliquement avec un épisode fécond de son passé. quand juifs et Arabes vécurent, ensemble, un âge d'or du côté de Séville et de Cordoue.

Terre de multiples colonisations, l'Espagne, qui appartient alors à l'empire wisigoth, devient, au début du huitième siècle, Al-Andalus, en cédant à la poussée de l'Islam conquérant. La majorité de la population du Sud se convertit, Cordoue et sa mosquée grandiose seront le phare de l'Islam d'Occident, qui tolère juifs et chrétiens. Mieux, au dixième siècle, pendant la période du califat de Cordoue, iuits et Arabes vivront le même apogée : «Le renforcement politique, économique et culturel du pouvoir musulmen de Cordoue correspond aussi à une période de splendeur des communeutés et de la culture juives d'Al-Andalus (1) ».

Deux savants, l'un juif, l'autre arabe, contemporains et nés tous deux à Cordoue, marquent leur époque : Averroès, l'Arabe, né en 1126, philosophe « dont l'attrait fut extraordinaire sur les esprits > (2), qui vit sa doctrine enseignée jusqu'à Paris; et Mei-monide, le juif, théologien, philo-sophe et médecin, né en 1135 d'une famille de talmudistes.

Mais la disparition d'un pou-

voir central musulman à Cordous attise les convoitises de nouveaux conquérents maghrébins, notemment les Almohades : ceux-là mènent une politique très dure vis-à-vis des chrétiens et des juifs. Maimonide, fuyant leurs persécutions, émigre en Afrique du Nord, précédant le grand exode, que les chrétiens, à leur tour, imposeront aux juifs trois siècles plus tard : avec les progrès, puis la victoire de la «Reconquête», cette marche de sept siècles, partie des montagnes du Nord, qui gagna patiemment tout le territoire et fit définitivement de l'Espagne une terre catholique, les juifs payent leur bref âge d'or espagnol : «[lis] ont été un pont entre la société musulmane et la société chrétienne, développant à leur contact une culture origi-nale (...). Cette avance culturelle explique la part prise par les juifs

dans des activités comme la médecine et le commerce, spé-cialement celui de l'argent. Hier benœuiers des celifes et des rois musulmans, las voici financiers et collecteurs d'impôts des rois catholiques. Leur puissance ostentatoire les désigne à l'im-popularité, qui s'étend à toute la communauté juive (3). s

> Une « malédiction » vieille de cinq siècles

Le 2 janvier 1492, les Rois Catholiques font leur entrée solennelle dans Grenade. C'est la fin de l'islam d'Espagne. C'est aussi la fin pour les juifs, qui doivent se convertir ou partir, ce qu'ils feront en majorité.

A l'approche du cinquième centenaire de ce tournant de l'Histoire, les juifs n'ont pas oublié. Un rabbin, M. Eliahou Marciano, spécialiste du judaïsme espagnol, a affirmé le 27 octobre à la télévision israélienne : «Depuis l'expulsion des juifs hors d'Espagne, en 1492, une malédiction plane sur ce pays et il aurait mieux valu que le conférence de paix se tienne ailleurs. » « Le traumatisme de l'Inquisition et de l'expulsion des juifs espagnols, ajoute le rabbin, est encore bien vivace dans la mémoire collective juive. »

Même si d'autres facteurs plus contemporains - notamment les rthies du régime franquiste pour Hitler - sont entrés en listne de compte, cette déchirure est restée présente dans les rela-tions de l'Espagne et de l'Etat d'Israël : Madrid n'a établi des relations diplomatiques avec Tel-Aviv que le 17 janvier 1986. Malgré la politique longtemps pro-arabe de l'Espagne moderne, les musulmans peuvent aussi grader la musulmans peuvent aussi garder un meuvais souvenir de la Renaissance espagnole : entre 1609 et 1613, les demiers d'entre eux, pourtant convertis - on les appelle les moriscos seront, à leur tour, presque tous

chassés de la Péninsule. **JEAN-LOUIS ANDREAN!** 

(1) Mikel de Epalza, Jésus otage, juifs, chrétiens et musulmans en Espagne (VI-XVII<sup>e</sup> siècle), éditions du Ceri, 1987.

(2) Ignacio Oleglie, Histoire de l'Espagne, éditions de Paris, 1957.
(3) Jean-Pierre Amalric, Espagne, petite planète, le Scuil, 1976.

### Cohue au Palais de

Quelque 3 000 Palestiniens ont manifesté,

mardi 29 octobre, dans le centre de Gaza pour

exprimer leur soutien à la conférence de paix de

Madrid. Les manifestants ont défilé en brandis-

sant des branches d'olivier qu'ils ont distribuées aux soldats israéliens patrouillant dans le secteur.

Un certain nombre de contre-manifestants mas-

qués se réclamant du mouvement de résistance;

islamique Hamas ont, de leur côté, incendié des

drapeaux israéliens en scandant des slogans hos-

tiles à la conférence de paix. L'armée israélienne a assisté à ces manifestations sans intervenir. Cependant, un Palestinien de seize ans a été tué

Le vrai test viendra avec la

deuxième phase de la conférence, les négociations bilatérales qui

moins pour entamer ces pourpar-lers bilatéraux, mais tout n'est pas

réglé, et le secrétaire d'Etat améri-cain, M. James Baker, grand arti-san de cette conférence, pourrait

prolonger son séjour madrilène au-

delà du week-end. Les Israéliens ont réitéré teur volonté d'obtenir

la poursuite de ces négociations

bilatérales au Proche-Orient.

« Qu'y aurait-il de plus spectacu-laire pour établir la confiance, a

demande M. Benyamin Neta-

nyahu, vice-ministre israélien des allaires étrangères, que de voir des

Officiellement, 4 665 journa- sent la route pour se rendre à

d'attente chaque matin en raison

d'un contrôle très strict i Depuis le palais royal, siège de la conférence, des panneaux baliles organes du monde entier ont loué des compartiments plus ou moins grands suivant leurs moyens. Les photographes en mai d'images ont mitraillé les superbes rangées de machines à écrire dominées par les alignements de lampes de bureau, et se sont délectés des groupes de confrères assis par terre en train de prendre note des propos de MM. Bush et Gorbatchev lors de leur conférence de presse. On ne peut toujours pas photogra-

phier le palais roysi ni les deux véhicules blindés placés à cha-que extrémité: Quelques badauds tentent en vain d'apercevoir une personnalité.

quelques minutes en une cohue indescriptible, une collision de caméras, d'appareils photos et de micros d'où quelques mots

ont difficilement émergé. Puis le ronronnement des rencontres entre iournalistes, la chasse aux bribes d'information, la contemplation des écrans de télévision ont repris leur cours normal dans ce déambulatoire déant sur trois niveaux où des contacts s'établissent forcément entre Arabes et Israéliens. Ces der niers, par exemple, fournissalent obligeamment du papier pour photocopie à des Saoudiens en

MICHEL BOLE-RICHARD

#### Les délégations d'histoire à l'université d'Ain

Shams: Kadri Salah, professeur de psychologie à l'université d'Ain Shams: Salah Amer, professeur de

droit international à l'université

du Caire; Ayeldine Helal, profes-seur de sciences politiques à l'uni-

MM. Fares Bouelz, ministre des affaires étrangères. Zafer Al Has-san, directeur des affaires politi-

ques au ministère des affaires

etrangères ; Samir Moubarak,

ancien ambassadeur en Suède;

Mahmoud Hammoud, ambassadeur en Grande-Bretagne; Abbas

Hamieh, ancien ambassadeur en Espagne; Jihad Mourtada, direc-teur da service des recherches juri-diques au ministère des affaires

étrangères; Antoine Kheir, magis-trat; Ghassan Salameh, professeur

de droit international. SYRIE

LIBAN

versité du Caire.

israël

MM. Itzhak Shamir, premier ministre; Yossef Addas, directeur général du ministère des affaires étrangères; Assad Assad, conseiller du premier ministre pour les affaires druzes; Shlomo Ben Ami, ambassadeur en Espagne; Yossef Ben Aharon, directeur général du bureau du premier ministre; Eliahou Ben Elissar, président de la commision parlementaire des affaires étrangères et de la défense; Eltan Ben Tsur, directeur général adjoint au ministère des affaires etrangères; M= Sarah Doron, présidente du groupe parlementaire de la coalition au pou-voir ; Uzí Landau, député du Likoud; Salai Meridor, conseiller politique du ministre de la défense; le général Yekoutiel Mor. conseiller du ministre de la défense : Binyamin Netanyahu, vice-ministre des affaires étrangères; Elyakim Rubinstein, secré-taire du gouvernement; Zalman Shoval, ambassadeur aux Etats-

EGYPTE

MM. Amr Moussa, ministre des affaires étrangères; Alaa Barakat, ambassadeur en Espagne; Mahmoud Abou Nasr, ancien adjoint du ministre des affaires étrangères; Wagui Hamdi, directeur du département du Moyen-Orient dans ce ministère; Reda Chehata, directeur du département des organisations internationales; Ahmed Aboul Gheit, directeur du bureau du ministre; Nabil Fahmi, diplo-mate; le général Ahmed Fakhr, ancien conseiller du premier ministre pour les affaires militaires; Louft Al Khouli, écrivainjournaliste spécialiste des affaires palestiniennes; Ranzi Al Chaer, recteur de l'université de Zagazig; Younane Labib Rizk, professeur · . · . 🐧 - Early St. 🥳 in the

MM. Kamel Aboutaber, ministre

des affaites étrangères ; Abdel Salam Al Majali, ancien conseiller du roi Hussein; Mohammad Al Adwane, ambassadeur en URSS; Grande-Bretagne : Mohammad Banl Hani, secrétaire général du ministère des affaires municipales et turales ; Adnane Al Bkhayet, professeur d'histoire à l'université jordanienne; Moussa Breizate, chercheur politique auprès du palais royal : Talai Al Hassan, ambassadeur en Belgique et auprès de la CEE; Ghassan Al Jundi, pro-fesseur de droit à l'université jor-Khalidi, professeur palestinien de sciences politiques; Aoun Al Khas-sawneh, conseiller juridique du prince héritier; Anouar El Khatib, ancien ambassadeur en Egypte; le général Abdel Hafez Merhi, adjoint du chef d'état-major pour les ser-vices de renseignements militaires. PALESTINIENS

MM. Farouk Chareh, ministre des affaires étrangères; Zakaria Ismail, ancien ambassadenr; Dia Allah Fattal, ambassadeur auprès des Nations unies; Masrat Mallah Haidar, membre de la Cour auprème; Mohammad Khouer, ambassadeur en Grande-Bretagne; Walid Mouallem, ambassadeur aux Etats-Unis; Nadji Al Jazar, directeur du département des organisa tions internationales au ministère des affaires étrangères; Ahmad Fathi Al Masri, chef de la mission syrienne auprès des Nations unies à Genève; Saber Falhout, président de l'agence officielle SANA; le général Adnane Tayara, chef de la mission de contrôle de la ligne d'armistice avec Israel ; Ahmad Arnous, directeur du cabinet du ministre des affaires étrangères; Rizkallah Elias, universitaire et topographe militaire; Zouheir Akud, ambassadeur en Espagne.

JORDANIE

Fouad Avoub, ambassadeur en danienne; Awad Al Khalidi, ambassadeur en France: Walid El

MM. Haider Abdel Chaft, président du Croissant ronge de Gaza; Zakaria El Agha, président de l'association de Gaza; Freih Abou Medien, président de l'ordre des avocats de Gaza; Abdel Rahman Hamad, président de l'association des universitaires palestiniens; Elias Freij, maire de Bethléem; Moustapha Natche, ancien maire de Hebron: Mamdouh El Aker médecin; Sami Zeid El Kilani, professeur de physique à l'univer-sité de Naplouse; Nabil El Jaqbari, chirurgien dentiste; Sameh Kanaan, employé à la chambre de commerce : Ghassan El Khatib, professeur d'économie : Saèb Orei-kat, journaliste ; Nabil Kassis, vicerecteur d'université; Samir Abdallan professeur à l'université de Napiouse. **Anne Wiazemsky** 

\*Cet alliage de tendresse et de rage, d'hédonisme et de menace fait le prix du roman d'Anne Wiazemsky, chargé d'émotion et de colère". Jérôme Garcin/L'Evénement du Jeudi

Recrudescence des incidents et des attaques anti-israéliennes

### Attentat anti-américain à Beyrouth et vive tension dans le sud du Liban ton a rappelé aux ressortissants tères d'assaut Cobra contre une

BEYROUTH

#### de notre correspondant

Une roquette tirée contre l'am-bassade des Etats-Unis à Beyrouth et un très net regain de tension dans le Sud ont marqué, mardi 29 octobre, au Liban, l'ouverture de la conférence de Madrid.

L'attentat contre l'ambassade américaine n'a pas fait de victime et les dégâts matériels sont légers, le projectile n'ayant atteint que le mur d'enceinte. L'ambassadeur des la care de ctait absent, se trouvant lui-même à Madrid. L'agression est néan-moins symbolique et significative.

Le socrétaire général du Hezbol-Le secrétaire général du Hezbol-lah pro-iranien, M. Abbas Mous-saoui, a clairement indiqué que les évenements de la journée s'inscri-vaient « dans le cadre de la lutte your faire échec à la conférence de Madrid». Pour sa part, Washing-

américains qu'il leur était toujours interdit de se rendre au Liban ou même de transiter par l'aéroport de Beyrouth.

Dans le sud, le cycle attentatsreprésailles s'est intensifié, mardi, à la veille de la réunion de Madrid: trois attaques du Hezbollah ont fait trois morts et six blessés au sein de l'armée israélienne, ainsi que deux morts et deux blessés parmi les assaillants. Il s'agissait d'une part d'une embuscade dans la «zone de sécurité» créée Israel, une explosion télécompar istaci, une explosion telecom-mandée au passage d'une patrouille, à Aramta, et d'autre part d'une opération tentée en deltaplane, mais celle-ci n'a pas été confirmée. Israël a riposté non sculement par les habituels tirs d'artillerie et ratissages du terrain mais aussi par un raid d'hélicop-

permanence du Hezbollah à Naba-tiyeh.

Deux différences fondamentales Deux différences fondamentales caractérisent ces incidents par rapport à ceux du passé : d'une part, les attaques ne touchent pratiquement jamais plus Israël, mais sa zone de sécurité en territoire libanais; d'autre part, elles sont en grande majorité le fait de command libanais, intégristes musulmans ou progressistes-nationalistes

Le president libanais Elias Hraoui, tout en soulignant qu'on ne pouvait empêcher la lutte d'une population dont une partie d'une population dont une partie du ter-ritoire est occupée, s'est maintes fois engagé à interdire tout tir sur Israël quand l'armée de ce pays aura évacué le Liban.

TRIPOLI

de notre envoyé spécial

La sixième conférence de l'Orga-

nisation des partis socialistes et

progressistes, qui groupe une dou-zaine de formations politiques de gauche du bassin méditerranéen, a

terminé ses travaux, dans la soirée

du lundi 28 octobre, sans évoquer

conférence de paix de Madrid...

dans ses résolutions finales la

Cet «oubli» de taille marque,

de la part des participants à cette

reunion parrainée par la Jamahi-riya libyenne, une volonté certaine

de ne pas faire apparaître au

# Jérusalem dénonce la Syrie et la délégation palestinienne

de notre correspondant «Les hommes du Hezbollah ne doivent pas s'imaginer que la conserence de Madrid peut leur servir de parapluie de protection et qu'ils n'ant pas à craindre une réaction israélienne. » Cette mise en garde du minisre israélien de la défense, M. Moshe Arens, n'est pas restée lettre morte. Elle s'est concrétisée par plusieurs opéra-tions, mardi 29 octobre, de l'armée israélienne contre des positions du Hezbollah dans le sud du Liban : des bombardements de l'artillerie, un raid de l'aviation

sur la région de Nabatiyeh, des raids d'hélicoptères... Le Hezbollah pro-iranien n'avait pas caché qu'il intensificrait ses

Discrétion en Libye

discussions, seul le représentant officiel de l'OLP à Tripoli avait été autorisé à prendre la parole au

ete autorise a prendre la parole au cours des travaux, au grand dam des organisations palestinieunes dissidentes qui ont pignon sur rue dans la capitale libyenne, mais ont fait preuve d'une remarquable dis-crétion.

Tout s'est passé comme s'il exis-

tait un accord tacite entre parti-sans et adversaires de Madrid

sans et adversaires de Madrid pour ne pas étaler leurs divisions sur la place publique. Le colonel Jailoud a cependant exposé, en termes modérés mais fermes, l'op-position de principe de la Jamahi-riya à la conférence de paix qui «se tiendra aux conditions impo-sées par Washington aui veut noue

attaques pour « tenter de faire échec à la conférence de Madrid», mais les militaires israéliens constatent que l'armée libanaise, qui s'est déployée dans le sectour depuis quelques mois, ne fait rien pour museier l'organisation chitte, all faut encore s'attendre à des journées chaudes au cours desquelles il y aura des victimes de part et d'autre », a reconnu un officier supérieur israélieu. Le bilan des incidents de mardi paraît déjà très lourd pour Israël : trois soldats tués et six autres blessés.

L'attaque à l'explosif, à la lisière nord de la zone de sécurité contrôlée par Israel, a été revendiquée par le Hezbollah. L'autre incident, qui a fait cinq blessés côté israélien, s'est également déroulé à l'intérieur de cette zone mais près de la frontière israé-

entendent ne rien faire pour com-promettre la conférence de

entendent ne nen sare pour conterpromettre la conférence de Madrid, persuadés que celleci, en définitive, n'aboutira à aucun résultat concret. Il y a en toutefois deux exceptions à cette attitude. Une manifestation dans les rues de la capitale a été autorisée, mercredi, pour exprimer le «refus du peuple» devant l'actuel processus de paix, et celui-ci a fait l'objet de virulentes diatribes dans l'hebdomadaire El Zahf el Akhdar des comités révolution naires qui dénonce le comportement «honteux» des Arabes «implorant l'ennemi d'accepter leur capitulation set demande: «Ob sont passés les trois « non » de Khartoum? » allusion au sommet arabe qui

Là, mardi à l'aube, une patrouille de l'armée israélienne a été attade l'armée israélienne a été alta-quée à la roquette et à la grenade par un commando. Une véritable bataille s'est engagée et a duré sept heures. L'état d'alerte a été décrété dans toutes les localités fronta-lières israéliennes. Finaiement, des hélicoptères ont été utilisés pour retrouver le commando, dont deux retrouver le commando, dont dent membres ont été tués, le troissème a été blessé et capturé (voir l'arti-

De source militaire, on dément par ailleurs que les forces israè-liennes aient abattu au-dessus de la zone de sécurité trois deltaplanes qui tentaient de franchir la frontière. «Jamais on n'a ru une conference de paix coincider avec une telle recrudescence de tensions », a pu dire le ministre de la police, M. Rony Milo. Il est vraique, depuis quarante-huit heures, les incidents dans le sud du Liban et en Cisjordanie se partagent les manchettes de la presse avec la conférence de Madrid.

En Israël, on tient pour respon-sables de cette dégradation de la situation non seulement le Hezbolsituation non seulement le Hezbol-lah mais également deux des parti-cipants à la conférence de Madrid : la Syrie et la délégation palestinienne. «La Syrie dispose des moyens pour réduire les activi-tés terroristes à partir du Libans, a déclaré un officier supérieur qui a également fait remarquer que c'est à Damas qu'a été publié le c'est à Damas qu'a été publié le communiqué du FPLP de Georges communique du FPLP de Georges
Habache qui a revendique l'attaque en Cisjordanie contre l'autobus de colons qui a fait deux
morts (le Monde du 30 octobre) et
c'est à une faction pro-syrienne du
Jihad islamique qu'appartient le
commando qui a opéré lundi
matin à la frontière israelo-libanaise.

Quant à la délégation palestinienne à Madrid, elle est mise en cause en raison de la déclaration de son porte parole, M. Hanane Achraoui, A Amman, avant son départ pour la capitale espagnole, en faveur de l'aintensification de l'Intifada » « Ce sont là des propos, a dit l'officier, qui ne se

allusion au sommet arabe qui s'était tem dans la capitale soudanaise au lendemain de la guerre de six jours en 1967 et au cours duque les dirigeants arabes, dont le président Nasser et le colonel Kadhafi, avaient adopté une série de résolutions ainsi résumées : «Non à la paix avec Israel, non de résolutions ainsi israel, non «Non à la paix avec israel, non

#### jusqu'à mettre nommement en cause les dirigeants arabes. L'impression générale, à Tripoli, est que les dirigeants libyens JEAN GUEYRAS (Interim.) Les interventions des présidents américain et soviétique à la cérémonie d'ouverture

M. Bush appelle à des «compromis territoriaux»

# pour une «paix réelle» et M. Gorbatchev au «respect des droits des Palestiniens»

Le président George Bush a appelé solennellement, mercradi 30 octobre, lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence sur le Proche-Orient de Madrid, les participants à négocier une « paix réelle » qui, a-t-il dit, essite des « compromis territoriaux». Intervenant enstitte, le président soviétique Mikhail Gorbatchev a appelé au « respect des droits du peuple palestinien ». Dans une déclaration publiée mercredi, M. François Mitterrand a déclaré que la France était prête à apporter aux différentes parties « le concours qu'elles pourraient

souhaiter D. « Notre objectif doit être clair et direct: ce n'est pas seulement de mettre fin à l'état de guerre au Proche-Orient (...) Ce n'est pas assez, cela ne durerait pas. Nous cherchons plutôt la paix, une paix réelle », a déclaré M. Bosh. « Le temps est venu de mettre fin à la guerre, le temps est venu de choisir la paix. 2

e Par la paix, je veux dire des traités, la securité, des relations iplomatiques, des relations éconoatpromatiques, ues retations econo-miques, le commerce, les investisse-ments, les échanges culturels, et même le tourisme (...) Un Proche-Orient n'étant plus victime de la peur et de la terreur, mais où des ommes et des femmes normaux vivent des vies normales», a-t-il

M. Bush a souligne que per-M. Bush a soutight que per-sonne ne devait sous-estimer «l'ampleur de l'effort» à accom-plir. « Cela prendra du temps (...) pour guérir les vieilles blessures. » Mais « la paix au Proche-Orient n'a pus à être seulement un rêve. La paix est possible», a-t-il assuré, en voulant pour preuve la pré-sence d'Israël, de Palestiniens et de pays arabes pour cette confé-

rence, qualifiée de « mission d'es-

Les Etats-Unis ne peuvent pas imposer de solution. Ils continue ront cependant de «faire tout leur possible pour aider les parties à surmonter les obstacles », mais la paix ne pourra venir que de «l'in-térieur», avec « des négociations directes, des compromis». La paix demande des négociations directes entre Israël et les pays arabes d'une part, et entre Israël et les Palestiniens, fondées sur les réso-lutions 242 et 338 des Nations unies demandant un échange de territoires occupés par Israel con-tre la paix. « Dans l'ensemble du Proche-Orient nous cherchons une solution stable et durable.»

Tout en soulignant qu'il ne vou-lait pas tracer de frontières, M. Bush a dit : « Nous estimons que des compromis territoriaux sont essentiels pour la paix » Aux pays arabes, il a demandé de pays arabes, il a demande de démontrer qu'ils étaient désireux de vivre en paix avec Israël et de lui accorder une «sécurité raison-nable». A Israël, il a demandé de saisir l'occasion pour démontrer avil souleit a une pouvelle relation qu'il voulait « une nouvelle relation de respect et de confider relation respect et de coopération avec volsins Palestiniens». La paix doit être fondée sur la « justice », particulièrement pour le « peuple

#### Vaincre « un passé cruel »

Une « paix durable » implique e la réalisation et le respect des droits du peuple palestinien», a souligné de son côté M. Gorbatchev. Il a estimé que « la confé-rence peut seulement réussir si personne ne cherche une victoire sur les autres, mais si tous recherchent une victoire sur un passe cruel (...)
il faut parler de paix et non de
cessation de l'état de guerre. Une
paix durable implique la réalisation et le respect des droits du peu-

ple palestinien». La fin de la guerre froide et l'évolution des relations soviétoaméricaines ont permis la tenue de

cette conférence. «Il est clair que, sans une amélioration et un chan-gement radical dans les relations sovieto-americaines, nous n aurions pas été les témoins des change-ments qualitatifs profonds qui per-metient de parler d'une nouvelle ère, une ère de paix. C'est unique ment dans ce contexte qu'est apparu un espoir tangible de régle-ment arabo-israélien (...) Il serait impardonnable de manquer cette opportunité», 2-t-il ajouté.

#### M. Mitterrand: la France

apportera son concours M. François Mitterrand, dans m. François Mitterrand, dans une déclaration publiée mercredi, a affirmé que, «comme elle l'a fair au cours des discussions prépara-toires, la France mettra à profit ses relations avec les différentes parties pour leur apporter le concours qu'elles pourraient souhaiter, afin que cette occasion historique d'arri-

que cette occasion historique d'arriver à un règlement soit saisie ».

« La Confèrence de Madrid fait avancer l'Histoire. La France souhaite ardemment qu'elle conduise à la paix. Quand on veut faire la paix, il n'y a pas d'autre issue que de parler à l'adversaire. Je me réjouis de voir que cette buidence ae parier a l'auversaire. Je me réjouis de voir que cette évidence trop longiemps oubliée évidence aujourd'hui réalité (...) Dès 1982, j'avais appelé devant la Knesseth à l'indispensable dialogue. J'al dit alors que ce dialogue supposait la reconnaissance préalable du droit des autres à l'existence, le renoncement mutuel et préalable à la guerre directe ou indirecte, qu'il supposalt aussi que chacun aille jusqu'au bout de son droit.»

L'essentiel est que, pour la pre-mière fois, une chance soit donnée toutes les parties de se retrouver (...) pour rechercher ensemble les voies de la paix». Mais «le chemin sera long et difficile». «Le moment vient où il faut aborder les questions de fond, pour parvenir à une paix juste et durable, pour tous les peuples et tous les Etats de la région », a conclu M. Mitterrand.

# Les spéculations des Libanais

BEYROUTH

de notre correspondant

Les Libanais veulent déjà voir un premier résultat positif de la conférence de paix de Madrid dans le simple fait qu'elle se tienne, car cela leur donne l'espoir de quelques mois de paix supplémentaires, voire un an, durée minimum escomptée pour les négociations. On a en effet appris à Beyrouth, de source américaine, que durant la conférence les Étatsunis ne toléreront pas que quicon-que – Israël ou la Syrie – puisse troubler les discussions par ses

ssements, notamment au Liban. Selon ce calendrier, le pro-gramme des assises de Madrid coîncide idéalement avec d'antres s pour la consolidation de la paix libanaise : le repli syrien, prévu pour septembre 1992, et des élections législatives envisagées aussi pour l'année pro-chaine. Si ces étapes sont franchies, le Liban, ayant suffisamment avancé la remise en ordre de ses institutions, pourra ensuite mieux supporter d'éventuelles turbulences qui risquent de se pro-duire en cas d'échec de la confé-

En raisonnant à plus long terme, en cas de succès du processus lancé à Madrid, on est convaincu à Beyrouth qu'une paix globale au Proche-Orient ne pourrait qu'ap-porter une véritable solution aux

problèmes du Liban. Cela étant, la élégation libanaise est partie pour Madrid avec des idées simples et cherchera à s'y tenir. Son argumentation est la suivante : il n'y a pas de litige territorial à régler avec Israel, la resolution 425 du Conscil de sécurité ordonnant le retrait de l'armée israélienne sur les frontières internationalement reconnues des deux pays; le Liban refuse l'implantation définitive des réfugiés palestiniens sur son territoire et ne peut qu'encourager la recherche d'un règlement général

de la question palestinienne. Malgré quelques réticences, la conférence de Madrid est considérée positivement par la plupart des Libanais, même s'ils ne se font guère d'illusions. Tout le monde s'est accommodé, bon gré mal gré, té d'y participer et les musulmans, notamment les sunnites, le disent maintenant tout haut, de même que les chrétiens.

Jusqu'à nouvel ordre, le gouvernement peut envisager tranquillediscussion dans la mesure où deux fractions ennemies de la résistance, celle des partisans de M. Arafat et une partie des « prosyriens » sont engagees dans le processus, dont le gouvernement de Damas est l'un des piliers – un point déterminant pour l'attitude du Liban, étant donné l'influence syrienne dans ce pays.

LUCIEN GEORGE



L'AFRIQUE DU SUD AU PLUS VITE ET SANS ESCALE.

Le vol le plus rapide et le seul sans escale pour Johannesburg, tous les mardis au départ d'Orly-Sud. Une exclusivité SAA qui s'ajoute au vol direct du dimanche.

SAA, un service à la réputation légendaire. La "Carté Prestige" réservée aux passagers réguliers. De nombreux avantages exclusifs

offerts en Afrique du Sud à tous les passagers internationaux de SAA (hébergement, location de voitures...). Des tarifs spéciaux sur tout le réseau intérieur. Des correspon-

dances vers toute l'Afrique Australe. SAA. Élue "meilleure compagnie vers l'Afrique" pour la troisième année consécutive par les lecteurs du prestigieux "Travel Magazine".

**SA 263** 19h15 SA 229 Départ Dimanche 19h25 10h00 Départ Arrivée Mardi Paris-Orly Arrivée Mercredi Johannesburg



Paris : 12, rue de la Paix, 75002 Tél. : (1) 49 27 05 50 Lyon: 15, rue de la République, 69001 Tél.: 72 00 03 03 derusalem dénonce

ia delegation palestin

Le Monde • Jeudi 31 octobre 1991 5



# LA SIGNATURE DE NOUVEAUX HORIZONS.

La Caisse d'Epargne a changé. La Caisse d'Epargne bouge. Aujourd'hui, la Caisse d'Epargne, c'est:

- un compte-chèques ouvert à un jeune sur quatre;

- plus de 20 Sicav et FCP pour tous es objectifs patrimoniaux;

- le nouveau compte SATELLIS qui permet 24 h sur 24 d'être en

direct avec ses comptes rémunérés;

- le 10° milliard de collecte en assurance par Ecureuil-Vie.

C'est aussi: - 6 000 agences qui se rénovent, regroupées en trente et une

grandes Caisses d'Epargne afin d'optimiser les services; - des accords signés avec les Caisses d'Epargne d'Europe pour développer ensemble de nouvelles SICAV, de nouveaux services dont celui de retirer de l'argent dans es distributeurs automatiques.

Notre nouveau symbole marque notre volonté de changement pour encore nieux vous servir.



CAISSE D'EPARGNE L'AMI FINANCIER

### LA CONFÉRENCE DE PAIX DE MADRID

# Espoirs et craintes au Proche-Orient

III. - Les Palestiniens de l' « extérieur » : attentes inavouées...

Dans deux précédents articles (le Monde des 29 et 30 octobre) ont été analysées les réactions des Israéliens et des Palestiniens des territoires occupés à la veille de l'ouverture de la conférence de paix. AMMAN

de notre envoyée spéciale

Pour le premier face-à-face avec Israël l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous chez les Palestiniens de l' «extérieur», tant l'espoir est faible, sinon inexistant, de voir le gouvernement israélien céder quoi que ce soit de substantiel. Dans une conjoncture si défavorable qu'elle a poussé l'OLP à accepter une participation palestinienne à la conférence de paix, nul ne se fait trop d'illusions sur les résul-tats à venir. Mais, au fond, à un sentiment de n'avoir rien à perdre, exprimé par de nombreux réfugiés en Jordanie comme ailleurs, se mêlent implicitement chez beaucoup d'entre eux l'espoir diffus de gagner au moins la reconnaissance de la volonté de paix palestinienne et donc, au-delà, le vague espoir de voir Israel contraint à plus de



En tout cas, pour la grande En tout cas, pour la grande majorité des Palestiniens, quelles que soient leurs divergences politiques sur la nécessité ou non d'aller à Madrid, la délégation palestinienne est bien représentative de l'OLP et pariera au nom de tous les Palestiniens, ceux de l'aintérieur» comme ceux de la diaspora.
« Nous formons un seul peuple, eux
ou d'autres, c'est pareil», affirmet-on en chœur dans les camps de
Jordanie, où l'on récuse la séparation imposée par Israel entre les habitants des territoires occupés et ceux de l'extérieur.

Cette distinction risque de divi-ser les réfugiés de 1948 (partis au moment de la création d'Israël) et ceux de 1967 (partis lors de l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza). Toute éventuelle solution impliquerait non seulement l'abandon de la Palestine de 1948, avec la reconnaissance d'Israël. Acceptée, sur le papier depuis le Conseil national palestinien (CNP, Parle-ment en exil) de 1988, cette reconnaissance prend un caractère beau-coup plus émotionnel aujourd'hui alors que s'engagent les négocia-

« Mon histoire, c'est 48 », affirme Brahim, en rampaillant ses chaises dans le camp Al-Hussein à Amman. Originaire de Lod (aujourd'hui en Israël), il avoue tout de go: « Si on me donne Jérusalem, qu'est ce que cela peut me faire? Je veux mes terres, mes champs cultivés, mes grenadiers, dit-il, exhibant ses titres de pro-priété soigneusement conservés. Je veux renter là où je suis né. On vivait très bien avec les juifs avant

souplesse. L'ampleur de l'enjeu pour l'immense majorité de la population des camps de réfugiés suscite des sentiments contradictoires : au pessimisme affiché s'ajoutent des attentes qu'on n'ose avouer, par crainte de nouvelles déceptions. Même chez les militants opposés à cette conférence, qui affirment dur comme fer qu'il ne peut rien en sortir, le trouble est perceptible.

En tout cas, nour la grande c'est mon pays. Ma grand-mère prie jour et nuit depuis quarante ans pour vivre un jour à Lod avant de mouriv. Mes parents espèrent toujours retourner et s'il y a une solution on pourra sortir des

#### «In cha'Allah...»

Sous son keffieh blanc, dans une Sous son keffich hlanc, dans une ruelle étroite du camp de Baqa, où s'entassent près de 120 000 personnes, Abou Yasser, soixantetrois ans, marchanc de blé chassé en 1948 de la région d'Hébron, avoue: «Pour nois il n'y a pas d'espoir. Déjà pour ceux de 67 on a du mai à y croir, alors... Mais l'important c'est d'avoir quelque chase, de vivre sur une terre pales-

si jamais on nou rend les territoires de 67, mêm; amputés, j'y
rais. » Pareil pour Sélim qui,
diplômé en électronique aux EtatsUnis, a ouvert un peut magasin de
colifichets, après sept ans de travail en Arabie saoutite. A trentedeux ans, il répond ans hésitation
sur son origine: « affa (qu'il ne
connaît pas) puis Jéricho jusqu'en
67 et nouvel exil ! Baqa. » « Je
veux espèrer, dit-il, nais quand je
veix les déclarations des dirigeants
israéliens, je suis sur à 100 % israéliens, je suis sûr à 100 % qu'ils ne rendront par un pouce de notre terre. Cependant nous n'avons jamais perdu notre dernier espoir. C'est sûr qu'in jour nous retournerons. Avoir déjà quelque chose, c'est mieux que rien et cela

Done, hormis des militants.

rares sont les réfugiés qui remet-tent en cause le voyage de Madrid. Dans un petit salon de coiffure où trône toujours le portrait du prési-dent irakien Saddam Russen, Bra-him vings et un est déclare. him, vingt et un ans, déclare : «Arafat a perdu beaucoup de crédi-bilité en soutenant l'Irak et la parbilité en soutenant l'Irak et la participation va redonner une légitmité à l'OLP comme seul
représentant du peuple palestinien.
Mais on ne peut pas marchander
sur nos droits. Israël veut la paix
et la terre, c'est impossible » « On
n'a pas trop d'espoir, renchérit
Maher, cinquante ans, qui vend
ses tomates an bord de la chaussée. Ce n'est pas la paix qu'on
nous demande mais la reddition.
Mais si on peut avoir quelque
chose, in cha Allah...»;
Violemment contre Madrid. le

Violemment contre Madrid, le FPLP (Front de libération de la Palestine) de Georges Habache comme le FDLP (Front démocrati-que de libération de la Palestine) de Nayef Hawathmeh, les deux principales composantes de l'OLP, en dehors du Fath de Yasser Arafat, assurent d'emblée que leur opposition ne va pas jusqu'à la remise en cause de l'OLP. « On fera tout pour sauvegarder le maintien de l'OLP comme symbole de la nation palestinienne. confirme Ahmad Dakhil, membre du bureau de l'OLP DE Novembre du bureau de l'OLP. politique du FDLP. Nous sommes prêis à coopèrer avec tous pour sauvegarder l'unité de l'OLP et évi-ter tout bain de sang interpalestinien. On œuvrera pour mobiliser les masses contre cette conference (...) mais il n'est pas question d'adopter une position aggressive pour intimider les Palestiniens qui

Sur les menaces proférées par certains groupes extrémistes à l'en-contre des délégués palestiniens, Ahmad Dakhil se montre sceptique et ajoute : « Nous avons des garanties de Hamas (le mouve-ment islamiste qui exclut, lui, toute solution pacifique an conflit israélo-arabe), ils vont respecter la démocratie. » Le FDLP entend bien, avec le FPLP et les autres

mouvements palestiniens hostiles à Madrid, constituer un nouveau «front du refirs» et relancer l'inti-fada pendant les négociations, un

Pour Abou Issam du FPLP, plu-sieurs fois emprisonné en Jorda-nie, ail n'y a pas de solution de rechange à l'OLP en tant que représentant légitime du peuple palestinien ». «On va coopérer avec les partis politiques palestiniens qui ont la même opposition que nous à cette conférence, dit-il, mais ceci cette confèrence, dit-il, mais ceci ne veut pas dire que nous sommes contre l'OLP mais simplement con-tre su démarche actuelle. Le comité central du FPLP va décider du maintien ou non de notre partici-pation au comité téceutif de la centrale, mais d'ores et déjà nous avons pris la décision de rester tou-jours au sein du conseil central et du CNP.»

#### « Rien de concret a donner»

Pour ces militants de longue date, la préoccupation première demeure le sort des Palestiniens de la diaspora qui ne sont pas pris en compte au premier stade de la négociation « Quel va être le des-tin des trois millions de Palesti-niens de l'extérieur? », demande Abou Issam; il redoute à ce sujet une enouvelle trakison des pays urabes » qui pourraient accepter d'intégrer les réliuits. « L'autono-mie va priver 60 % des Palestiniens d'identité », affirme Ahmad

A ces inquiétudes, les militants du Fath répondent qu'il vaut mieux d'abord s'inquiéter de la poursuite de la colonisation israé-lienne qui privera bientôt d'objet toute négociation territoriale et qu'en tout état de cause, au pre-mier jour de la troisième année d'autonomie, on commencers les discussions sur le statut définitif des territoires. Et, souligne-t-on, dans la lettre d'assurances améri-caines, nulle référence n'est faite à

une quelconque interdiction retour, comme ceue de l'autodeter-mination. On indique aussi que la délégation palestinienne inclut des réfusiés de 1948 et celle de la Jor-danie des Palestiniens de la dia-spora, originaires de Jérusalem, comme Walid Khalidi.

En fait beaucoup d'inconnues subsistent dans une négociation que chacun devine aussi cruciale que longue et difficile, avec des rebondissements. « La difficulté combinantaire nous sous confie à rebondissements. « La atficulte supplémentaire pour nous, confie à cet égard M. Hana Nesser, président en exil de l'université de Bir Zeit (Cisjordanie), c'est que nous n'avons rien de concret à donner. Notre négociation est basée sur notre droit mais c'est abstrait. La seule chose que nous pouvons don-ner aux Israèliens, c'est la paix intérieure, la tranquillité d'esprit, mais sont-ils intéressès par cela ou veulent-ils continuer leurs colo-

Pour le chef de l'OLP, Yasser Azifat — qui ne sera absent de Madrid que physiquement — le choix de la participation, imposé par les réalités, signifie sans doute la dernière d'une longue série de concessions qu'il a poussé l'OLP à faire, sans en retirer toujours les bénéfices attendus. Recherché depois plusieurs années, ce face à-face avec Israël représente en quelque sorte un aboutissement dont chaque Palestinien attend qu'il fasse triompher la justice, au moins celle de l'ONU (les résolutions prévoyant un retrait israé-lien). Comme le dit, avec quelque ameriume, Abon Yasser, «la crise du Golfe a été une leçon. Quand les Grands veulent quelque chose, ils le fint. Nous on attend depuis montré qu'ils savaient se battre

FRANCOISE CHIPAUX

### Le Monde NUMÉRO SPÉCIAL

### **PROCHE-ORIENT:** DE LA GUERRE A LA PAIX?

Le Monde publie un numéro hors-série sur les grands dossiers du Proche-Orient : les incertitudes le l'après-guerre dans le Golfe, le sort des Kurdes, la situation au Liban, le conflit israélo-arabe. Outre œs points chauds, le Monde répertorie les situations à risques dans le contexte géopolitique de la région : le pétrole, l'armement, la pénurie d'eau, l'intégrisne islamique.

Avec des photos qui ont fait date, de nombreuses cartes en couleur, et les meilleurs dessins parus dans le quotidien.

Proche-Orient: de la guerre à la Paix? un numéo spécial du Monde pour mieux comprendre les enjeux politiques, et économiques.

|                               | IMANDE : PROCHE-ORIENT                                                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOM                           | PRÉNOM                                                                                            |
| ADRESSE                       |                                                                                                   |
| CODE POSTAL LLLLL             |                                                                                                   |
| PAYS                          |                                                                                                   |
| FRANCE (métropole uniquement) | Nombre d'ex. : X 50 F (port Inclus) =<br>Nombre d'ex. : X 55 F (port Inclus) =                    |
| 1                             | Auteon et réglement à retourner à :<br>numéro - 15, rue Faiguière, 75601 PARIS CEDEX 15 ~ FRANCE. |

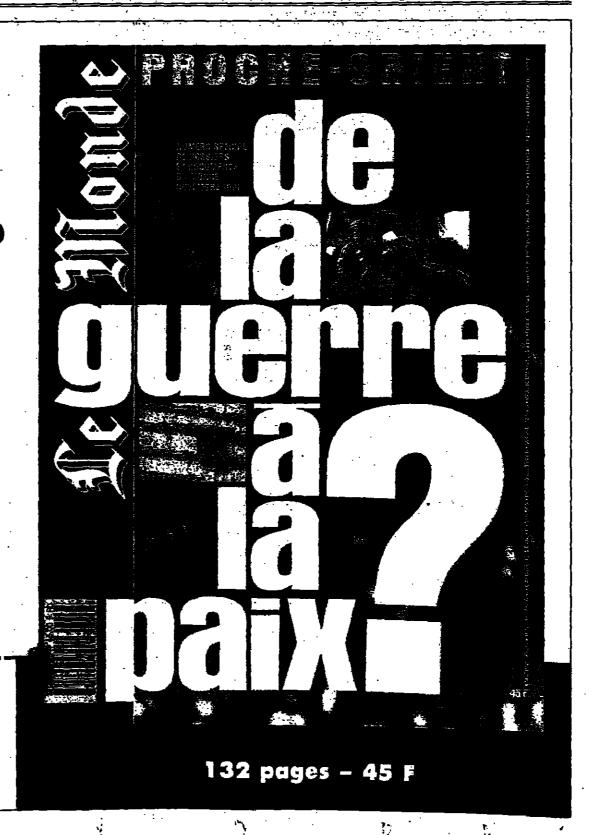

All la defe

Herman

### M. George Bush a réaffirmé son soutien à M. Mikhaïl Gorbatchev

tenu, mardi 29 octobre à Madrid, avec M. Mikhail Gorbatchev. Il devait regagner Washington mercredi après avoir rencontré le premier ministre israélien, M. Itzhak Shamir et prononcé son discours lors de la séance d'ouverture de la conférence de paix.

MADRID

de notre envoyé spécial

M. George Bush a de la suite dans les idées. Le président américain a toujours souhaité que son homologue soviétique conserve une parcelle de pouvoir à Moscou - au «centre» -et il l'a répété avec éclat, mardi 29 octobre à Madrid, après un déjeuner et un entretien de deux heures avec M. Mikhaïl Gorbatchev, lors d'une réunion de presse tenue en commun à la veille de l'ouverture de la conférence sur le Proche-Orient.

La tentative de coup d'Etat à Mos-cou, suivie de la montée en puisl'émergence des Républiques sur les décombres de l'URSS, tout cela n'a dent américain. Il a, certes, affirmé qu'il suivait « avec respect» et « fasci-nation » les bouleversements en cours en URSS et assuré qu'il n'avait pas de jugement « à porter à leur sujet». Mais, ces précautions observées, M. Bush a redit «toute la satisfac tion» qu'il a cue, «une fois de plus», à s'entretenir avec son «ami» Mikhail Gorbatchev

Les spécialistes ont peut-être détecté une érosion du pouvoir du numéro un soviétique. M. Bush, lui, a déclaré « n'avoir ressenti aucune difference» dans sa façon de travailler avec M. Gorbatchev depuis la tenta-tive de coup d'Etat. «J'entends continuer à négorier avec M. Gorbatchev», a insisté M. Bush, tout en rendant soviétique pour le soutien que Moscon a accorde aux efforts déployés par les Etats-Unis afin de réunir la conférence sur le Proche-Orient.

Comme s'il voulait, de son côté, rassurer certains responsables de l'administration américaine qui doutent de plus en plus du rôle qui lui est imparti à Moscou, le président sovié-tique a déclaré : a Je suis toujours le président, personne ne prend ni ne

prendra ma places. Il reste que pour ce septième face-à-face entre les deux hommes, – et le premier depuis les événements du mois d'août – c'est bel et bien la question de la réorganisation des pouvoirs en URSS qui, de leur propre aveu, a dominé la conversation.

L'hiver soviétique approche mais les Etats-Unis, faute de savoir avec plus de précision où se trouve la réalité du pouvoir – économique et politique – en URSS, n'oût toujours pas décidé du montant qu'ils entendent accorder à Moscou et aux Républiques. «Fai demondé des éclaricissements et nous avons eu une longue discussion pour savoir comment metdiscussion pour sonoir comment met-tre au point le meilleur ensemble d'as-sistance possible», a expliqué le prési-dent américain: « Assurément, un certain volume d'aide ira aux Répu-bliques», a-t-il poursuivi, soucieux de ménager les susceptibilités de la dou-zaine de Républiques ex-soviétiques que les Etats-Unis ne paraissent, cependant, guère pressés de recomaître pour le moment.

Cétait là, de la part de M. Bush, un tou plus tolérant à leur égard que celui employé lors de son fameux discours de Kiev du 1º août, quand le président américain avant platdé en fameux du maissing d'un proposition de la part de M. Bush, un tou plus le la part de M. Bush, un tou plus le la part de M. Bush, un tou plus tou le la part de M. Bush, un tou plus tou part de M. Bush, un tou plus tolérant à leur égard que celui employé lors de son fameux discours de la part de M. Bush, un tou plus tolérant à leur égard que celui employé lors de son fameux discours de Kiev du la part de la part de la part de la part de leur égard que celui employé lors de son fameux discours de Kiev du la part de la part de leur égard que celui employé lors de son fameux discours de Kiev du la part plus de la part faveur du maintien d'un pouvoir cen-tral fort en URSS et qui soit, si pos-sible, organisé autour de M. Gorbat-

> La coopération entre les Républiques

répété, mardi, à Madrid, que les Etats-Unis exordaient un accord écoconstitute de la constitute de la consti Unis et pour les autres membres du groupe des sept pays les plus indus-trialisés.

Interrogé à deux ou trois reorises Washington serait disposé à fournir à Moscou et aux Républiques, M. Bush n'a voulu citer aucun chiffre et M. Gorbatchev n'a pas été plus explicae. La position officielle américaine de la manchi en ce sens. Il a affirmé que est qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour l'aide alimentaire et médicale d'urgence : le président des liuit autres Républiques qui ont signé le tout récent traité d'union économition de 2,5 milliards de dollars de crédits à l'URSS pour l'achat de montre de contre le montre n'est contre le manchi en ce sens. Il a affirmé que est que d'Ukraine, lui avait assuré que son pays allait incessamment rejoindre les liuit autres Républiques qui ont signé le tout récent traité d'union économit que avec le «centre». Le montre n'est que son pays allait incessamment rejoindre les liuit autres Républiques qui ont signé le tout récent traité d'union économit que avec le «centre». Le montre n'est que son pays allait incessamment rejoindre les liuit autres Républiques qui ont signé le tout récent traité d'union économit que avec le «centre». Le montre n'est que son pays allait incessamment rejoindre les liuit autres Républiques qui ont signé le tout récent traité d'union économit que avec le «centre».



duits agricoles américains. La vraie difficulté à régler, à ce stade, reste celle de la distribution et, là encore, on touche à la question du pouvoir.

Petit à petit, les Etats-Unis se font à l'idée que les Républiques vont prendre en main une partie des res-ponsabilités économiques et finan-cières en principe exercées jusqu'alors par le «centre». A en croite plusieurs officiels cités ces jours derniers dans la presse américaine, les Etats-Unis c'attendent à voir disparaître le rous'attendent à voir disparaître le rouble en tant que monnaie unique en URSS, à mesure que les Républiques se doteront de leurs instituts d'étuission et de leurs propres instruments

Mais, chaque fois qu'ils le peuvent, les responsables américains exhortent leurs interlocateurs d'URSS à maintenir entre les Républiques un cadre de coopération économique le plus serré possible: n'allez pas à contre-courant au moment où l'Europe (de l'Ouest) économique de plus en plus poussée.

M. Gorbatchev a laisse entendre qu'un pas encourageant venait d'être

M. Leonid Kravtchouk, n'est pas du même avis que son premier ministre.

MM. Bush et Gorbatchev ont aussi parlé du désarmement nucléaire entre leurs deux pays. De façon très <del>zénérale.</del> ils se sont félicités que leurs initiatives dans ce domaine aillent explicite, M. Gorbatchev a annoncé que deux groupes de travail devaient mis sur pied pour assurer le du dossier désarmement.

Le président américain s'est encore entretenu avec le chef du gouvernement espagnol, M. Felipe Gonzalez, - dont il a salué l'hospitalité, - avant de retrouver M. Gorbatchev pour un diner offert par le roi Juan Carlos. Mercredi matin, M. Bush devait s'entretenir avec le premier ministre israelien, M. Itzhak Shamir, prononcer son discours d'ouverture de la conférence sur le Proche-Orient, puis regagner immédiatement les Étatsaméricaine lui rappelle, à longueur de colonnes et de sondages, qu'une pro-portion sans cesse plus importante de ses concitoyens lui fait grief de la détérioration continue de la situation économique aux Etats-Unis et accuse le président de passer beaucoup de temps à l'étranger à s'occuper des

### **AMERIQUES**

HAITI: le renforcement des pressions sur la junte

#### Washington décrète un embargo commercial

Arrivé à Paris pour une visite officielle de vingt-quatre heures, mercredi 30 octobre, au cours de laquelle il devait être reçu à l'Elysée, le président haitien Jean-Bertrand Aristide, renversé par un coup d'Etat le 30 septembre, s'est félicité de la décision américaine, annoncée le même jour, de suspendre la quasi-totalité de ses relations économíques avec l'île caraîbe. A Port-au Prince, des coups de feu sporadiques, restés inexpliqués, ont retenti pendant plusieurs heures, après le couvrefeu imposé à 23 heures locales, accroissant le climat d'insécurité dans la capitale, où les arrestations des proches du père Aristide se poursuivent.

**PORT-AU-PRINCE** 

de notre envoyé spécial Les strictes mesures d'embargo

annoncées par le président George Bush ont dissipé les rumeurs qui circulaient à Port-au-Prince quant aux intentions des Etats-Unis concernant le retour du président Jean-Bertrand Aristide. « Ceux qui pensaient que le peu de sympathie de Washington pour le père Aristide l'emporterait sur le principe démocratique à la base du nouvel ordre international du président cul», commentait un diplomate, peu après l'annonce des sanctions américaines, qui n'excluent que quelques produits alimentaires de base. Le succès de l'embargo décrété le 8 octobre par l'Organisation des Etats américains (OEA) dépend largement des mesures américaines : 85 % des exportations de Haîti sont destinées aux des importations de la République caraibe. Au moment même où le président Bush signait, à Madrid, le document sanctionnant Haiti, le gouvernement, de facto présidé par M. Jean-Jacques Honorat - le « président provisoire », M. Joseph Nérette, que l'on dit malade, n'a pas réapparu depuis près de dix jours, - s'efforçait de réunir les devises nécessaires pour acheter une cargaison de pétrole au Texas.

La suspension des livraisons pétrolières du Mexique et du Vénézuela a créé un vent de panique. Tous les matins, de longues files de voitures se forment devant les pompes à essence incapables de faire face à la demande. Les réserves de fuel destinées aux centrales d'électricité de Haîti (EDH) seront épuisées à la fin novembre. Les coupures de courant sont de plus en plus longues et fréquentes.

Selon les décomptes de plusieurs ambassades, le nombre de navires ayant déchargé des marchandises dans les ports haîtiens a baissé de 70 % en octobre, avant même que les mesures d'embargo n'entrent pleinement en vigueur. Outre les sanctions commerciales, l'interruption des programmes d'aide bilaté-raux et multilatéraux représente un coût considérable dans ce pays où 80 % du budget de l'Etat sont financés par les apports des bail-

leurs de fonds étrangers. D'après M. Renaud Bernardin, le ministre de la planification du président Aristide, les promesses d'aides totalisaient 511 millions de

dollars, qui se sont volatilisés avec le coup d'Etat. A court terme, le «gouvernement provisoire» aura civils et militaires. Selon diverses estimations concordantes, les rentrées fiscales sont tombées à 10 millions de gourdes (12 millions de francs au taux officiel) en octobre, dix fois moins que la moyenne des mois précédents.

La brutale dégradation de l'économie haîtienne, qui était déjà en piètre état, se traduit par une rapide dépréciation de la gourde, la monnaie locale, par de nom-breux licenciements et la hausse du prix des produits de première nécessité. Selon un banquier, les usines d'assemblage qui exportent vers les Etats-Unis ont perdu entre 25% et 30% de leur capacité de production depuis le début de la crise et plus d'une quinzaine de chefs d'entreprise ont décidé de transférer leurs activités en République dominicaine.

> Exode massif

Les Haitiens qui en ont les moyens et les étrangers continuent de fuir le pays. Après les Cana-diens et les Américains, les coopérants français sont évacués, et le sous-secrétaire d'Etat américain, M. Bernard Aronson, a annonce que les effectifs de l'ambassade des Etats-Unis seront réduits au strict minimum, environ une trentaine de personnes. L'exode le plus spectaculaire touche les quartiers panvres de la capitale qui se vident de leurs habitants, A Cité-Soleil, un immense bidonville en bord de mer, près de la moitié de la population a fui vers les campagnes, assure un travailleur social. Les massacres qui ont suivi le coup d'Etat, le climat de terreur que sont régner, dès la tombée de la nuit, les militaires dans ces quartiers acquis au père Aristide et la hausse des prix des produits alimentaires accélèrent encore le mouvement. Selon diverses estimations, près d'un cinquième de la population de la capitale, qui dépassait le million d'habitants avant la crise, s'est réfugié dans les campagnes.

Daniel, un vendeur de boissons glacées, se déclare prêt à supporter les rigueurs de l'embargo, « Je suis pour l'embargo s'il permet à notre président de revenir», affirme-t-il. Les sanctions économiques suffiront-clies pour permettre le retour du président Aristide? C'est le souhait de l'OEA qui enverra la semaine prochaine à Port-au-Prince une nouvelle mission présidée par l'ancien ministre des affaires étrangères colombien. M. Augusto Raminez Ocampo, Le Sénat haîtien a finalement accepté de recevoir cette mission et la chambre des députés, réunic à huis clos, s'est prononcée en laveur de négociations pour dénouer la crisc. « Je n'ose pas parler ouvertement du retour du president Aristide de peur d'être tue par un soldat », chuchote un parlementaire qui n'accepte de parler qu'à la condition de rester nyme, Pour beaucoup d'Haitiens. la crise ne pourra être surmontée que si une mission internationale neutralise les éléments les plus durs de l'armée et garantit la sécurité du président Aristide.

**JEAN-MICHEL CAROIT** Lire page 2 le témoignage de Gilles Brücker.

D PANAMA : salsie de six missiles et de munitions. – La police panaméenne a saisi six missiles SAM 7, de fabrication chinoise, et quantité de munitions dans une maison du centre de Panama, a-t-on appris, mardi 29 octobre, de source officielle. Trois Colombiens, qui seraient originaires de Cali, siège du cartel du même nom et qui regroupe des trafiquants de drogue, et deux Panaméennes ont été arrêtés en liaison avec cette saisie. - (UPL)

ETATS-UNIS : onverture du procès du neven du sénateur Ted Kennedy. - Le procès de William Kennedy Smith, accusé d'avoir violé, en mars dernier, une jeune femme dans la propriété de son oncle, le sénateur démocrate Ted Kennedy, devait commencer jeudi 31 octobre à West-Palm-Beach (Floride). Pour le chef du clan Kennedy, qui a témoigné tardive-ment et de façon contradictoire devant les policiers, cette affaire est la dernière d'une série mettant

vendredi 25 octobre, sans les préciser, les « fautes commises dans sa *vie privée* » et a promis de s'amen-

en cause sa réputation. Prenant les

devants, le sénateur a reconnu,

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT DES Le Monde LIVRES

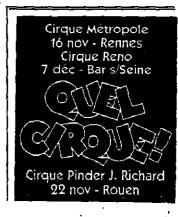

Après la réunion ministérielle de l'UEO à Bonn

### Un compromis semble possible sur la défense européenne

Les ministres des affaires étrangères et de la défense de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), réunis mardi 29 octobre à Bonn, se sont penchés sur la question de la politique européenne de défense. Après l'effet d'annonce suscité par l'initiative franco-allemande du 15 octobre sur le sujet et la décision de créer un embryon d'armée européenne, on tente de trouver les voies d'un compromis en vue du sommet européen de Maastricht, en décembre.

BONN

de notre correspondant Français et Allemands se sont effor-

cés de rassurer seurs partenaires sur leur initiative du 15 octobre, présentée leur initiative du 15 octobre, présentée mardi à Bonn par le ministre allemand de la défense, M. Gerhard Stoltenberg. On affirme qu'il ne s'agit aucunement de placer les autres Européens, surtout les Britanniques, devant un fait accompli; que Paris et Bonn, qui, de toute façon, doivent décider du sort des forces françaises stationnées en Allemagne, n'avaient d'autre intention que de suggérer un chemin ouvert à tous.

MM. Stoltenberg et Jone l'avaient l'un et l'autre souligné la veille en rendant visite de concert à la brigade franco-allemande de Böblingen. Persome n'est vraiment dupe, mais il s'agit avant tout de permettre à la Grande Bretagne, toujours aussi réti-cente à l'idée d'un début de défense européenne distincte de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN, d'accep-ter un compromis sur l'aspect poli-

Le ministre britannique, M. Douglas Hurd, a relevé aver sansfaction que son collègue français, M. Roland Dumas, affirmait considérer l'OTAN comme une donnée essentielle de la

dehors de la zone de défense de l'OTAN, ne conteste plus le principe d'une politique de sécurité commune aux Européens. Les Français veulent davantage, «une défense par les Euro-péens de l'Europe pour l'Europe», selon la formule de M. Roland Dumas. La plapart des participants se sont déclarés persuadés, à l'issue du tour de table, qu'un compromis était

à portée de main. La principale difficulté est le «lien organique» que Paris et Bonn souhai-tent voir créé entre la future union politique enropéenne et l'UEO. Les deux capitales veulent fixer un cadre pour travailler ultérieurement à l'éla-boration concrète d'une défense comnume. L'écho rencourté, en France comme en Aliernagne, par le projet de développer l'expérience de la brigade mixte franco-aliernande de Böblingen ctée un climat favorable pour aller de

l'avant le moment venu. La décision prise sans consultation par la France, après l'unification alle-mande, de retirer ses troupes station-nées sur le sol allemand, avait été très mal perçue outre-Rhin. On y avait décide une preuve supplémentaire de la métiance prétée aux Français à l'égard de la nouvelle Allemagne. On reprochait à Paris d'avoir aoudaine-ment perdu toute capacité d'imagna-tion sur le plan européen.

Après les mois difficiles de la cos yougoslave l'initiative du 15 octobre préparée depuis le mois de juillet dans les secrets de l'Elysée et de la chancellerie, a suscité un profond soulagement, « Vous ne pouvez pas suroir combien il est important que la France soit de nouveau à la pointe du mouvement», souligne M. Karl Larners, le responsable, du groupe parlementaire CDU pour la politique étrangère, associé étroitement à l'élaboration de ent à l'élaboration de

la politique du chancelier. - Dans une déclaration du 16 octo-

sécurité européenne. La Grande- bre, M. Lamers estimait que cette ini-Bretagne, qui propose une force taive comme de la complèter l'Altions sur une dégradation des relations liance atlantique en intervenant en dehors de la zone de défense de relations françaises restant en Allemagne reçoivent une fonction euro-péennes et que des soldats allemands soient stationnés en France, pour commencer dans un centre de com-

des soupçous

Pour le député rhénan, le retour de

rope», ajoute-t-il. M. Lamers estime que le débat sur l'inadéquation entre l'OTAN et une défense européenne est aujourd'hui

la France, de pair avec l'Allemagne, à la tête du processus d'intégration euro-pécnine, «contredit de manière définitive le soupçon d'un repli de la poli-

tique française sur un nationalisme étroit après la réunification alle-

dépassé, « Nous sommes de toute facon dans la situation où le rôle des Etats-Unis [en Europe] se modifie, qu'on fasse quelque chose ou non. Mieux vaut prendre les devants », assure-t-il, il estime que Français et Allemands ont aujound'hui à l'égand de Washington une attitude très

magne trouve dans la France un parte-naire aussi décidé qu'elle à avancer vers l'Europe qu'elle sera prémunie

durablement (...) contre la tentation illusoire de distinguer ses intérêts natio-naux des intérêts communs de l'Eu-

HENRI DE BRESSON

En visite à Paris

#### Le premier ministre de Nouvelle-Zélande a été reçu par M™ Edith Cresson

landais s'est entretenn, mardi 29 octobre, avec M- Edith Cresson (le Monde du 30 octobre). M. Jim Bolger, qui avait reçu en avril dernier M. Michel Rocard, venu normaliser des relations franco-néo-zélandaises victimes de l'affaire du Rainbow-Warrior, s'est félicité de cette « excellente rencontre, d'un niveau très positif». «L'affaire du Rainbow-Warrior est finie n, a-t-il വരിടന്നു

Les conversations entre les deux premiers ministres ont porté sur les essais nucléaires français dans le Pacifique, que Wellington condamne - mais avec de moins

a cru comprendre des propos de son interlocuteur que la France, décidée à poursuivre ses essais, pourrait en réduire encore le nom-

En ce qui concerne les questions commerciales, M. Bolger a insisté sur la nécessité d'« accompagner les dramatiques changements politi-ques dans le monde et les changements également dramatiques dans le domaine économique», en libé-ralisant au maximum les échanges internationaux, en particulier agri-coles. La réponse de M= Cresson, 2-t-il estimé, a été e constructive. tout en reconnaissant les difficultés

que cela occasionnera en France et

OCHE-ORIENT

he-Orient

roumain, M. Theodor Stolojan, souhaite organiser, avant la fin tions locales libres. Dans un entretien accordé à l'AFP et au Monde, il affirme qu'il va réaliser la convertibilité du leu après avoir obtenu une aide financière internationale, tout en se tenant à distance des questions plus

> BUCAREST de notre correspondant

Avec son costume bleu et strict. cravate assortie, ses réponses com pletes et techniques dans le domaine économique et souvent évasives sur le terrain politique, dont il n'ignore pourtant rien, le nouveau premier ministre rou-main, M. Theodor Stolojan, quarante-huit ans, ressemble à ce qu'il a failli être et ce qu'il veut deve-

finance publique internationale croisé dans les couloirs du FMI ou de la Banque mondiale. « Je devais commencer à travailler le 28 octobre dans une institution financière internationale et, révèle le premier ministre nommé le 1º octobre, is commenceral après les élections

Ce premier ministre «neutre» n'entend adhérer «à aucun parti», ne se présentera pas non plus aux élections et ne se sent « politique peut-être pourquoi, à toutes les questions politiques, M. Stolojan a

n'empêche pas le président de

détenir aussi le poste de pre-

mier ministre. Le porte parole

de Lech Walesa avait expliqué,

auparavant, que le président

lités : soit un gouvernement

formé par les groupes issus de Solidarité, dirigé ou non par le

président de la République, soit un cabinet comprenant les sept

formations arrivées en tête aux

élections et dirigé, dans ce cas

de figure aussi, par le prési-dent. Il n'a, toutefois, pas pré-

cisé si les anciens commu-

nistes, arrivés en deuxième

position, feraient ou non partie

GRÈCE: nomination d'un non-

veau ministre de la présidence du

conseil. - Jusqu'à maintenant

ministre de l'agriculture, M. Sotiris

Kouvelas, personnalité influente

du Parti conservateur (Nouvelle

Démocratie) au pouvoir, a été

nommé mardi 29 octobre, minis-

tre de la présidence du conseil, en remplacement de M. Miltiadis

Evert, qui, en désaccord avec le

premier ministre, M. Constantin

Mitsotakis, a quitté le gouverne-ment (Le Monde du 30 octobre). -(AFP.)

réfléchissait à plusieurs possibi-

POLOGNE

Lech Walesa premier ministre

de Lech Walesa?

temps de changer le monde en temps de changer le monde en Roumanie », explique-t-il. Son temps, le premier ministre promet de l'employer à trois choses. Dès qu'il aura obtenu le crédit du G24 pour pouvoir défendre la monnaie, (« l'ai une bonne nouvelle, peu-être début novembre »), il réalisera la convertibilité du leu, ce qui a cassera le système des prix » en renchérissant les importations. Second défi, il doit « négocier avec les syndicats » pour contenir les salaires après la bausse des prix. Enfin, M. Stolojan promet d'organiser des élections libres et justes. Les premières élections locales libres et pustes. Les premières élections locales libres, avant la fin de l'année, « peut-être le 15 décembre. Cela dépend des partis et du Parlement. Nous allons lui demander de tra-vailler un peu plus dur». Puis ce sera, le plus tôt possible, les secondes élections législatives

> Latte contre la corruption

Va-t-il tenter de changer le sta-tut de la télévision pour qu'elle ne soit pas constestée lors des prochains scrutins? « La télévision dépend du Parlement. Je ne peux changer la direction de la télévision». S'attaquera-t-il à la nomenklatura qui, selon son prédecesseur, M. Petre Roman, a saboté l'application des réformes? Il n'en aura pas le temps : « Mon travail est très limité». Comme il n'aura pas le temps d'aller à l'étranger, sauf quand ce sera strictement nécessaire. Il n'a pas non plus « de temps à perdre » pour savoir si

précisé à plusieurs reprises

qu'elles n'accepteraient aucune

coalition comprenant les

anciens communistes. Lech

Walesa a aussi envisagé i'hy-

pothèse d'un gouvernement

« non partisen », soutenu par les

partis politiques. Le président de la République a précisé qu'en tout état de cause le

futur gouvernement, doté de «larges compétences» par le

Parlement, « eura besoin de

deux ans au minimum, durant lesquels il faudra abandonner

les luttes politiques intestines.

Les résultats officiels des

premières élections législatives

libres depuis plus de quarante

ans devaient être connus mer-

credi. Après dépouillement de près de 98 % des bulletins.

Union démocratique de

M. Tadeusz Mazowiecki ne dis-

posait plus que de quelques

milliers de voix d'avance sur

l'ancien PC. Vingt-huit partis,

dont aucun n'a obtenu plus de

13 % des voix, seront repré-

sentés à la Chambre.

M. Roman à raison d'affirmer que le chef du service roumain d'infor-mation (SRI), héritier de la Securimation (SKI), nertuer de la securitate, a causé sa perte. Fait-il confiance au chef du SRI qui est resté en place? «Je n'ai pas d'autre choix. Que puis je faire? », demande-t-il. Le seul dossier brûlant auquel M. Stolojan promet ajonte-t-il.

Sur ses objectifs économiques

M. Stolojan est beaucoup plus

comme un secteur sans avenir, l'économie capitaliste, dit-il, « était mon hobby ». Assistant à la faculté d'économie pour les pays «non-socialistes », il devint resnonsable du département international au ministère des finances (où il était numéro deux du parti), avant d'être propulsé, lors de la révolu-tion, adjoint, puis ministre des finances du gouvernement Roman. « Je savais ce qui se passait en Hongrie, en Pologne avant 1989, et dès la révolution je savais im diatemment ce que j'avais à faire », raconte M. Stolojan, qui a démissionné sans fracas du gouverne ment Roman parce que celui-ci rechignait à imposer l'austérité. Aujourd'hui, le nouveau premier ministre sait toujours ce qu'il peut et doit faire. Dans ce domaine particulier. En revanche, les questions plus politiques seront du res-sort des membres du prochain gouvernement, « après les élections, explique M. Stolojan, parce qu'il auront cinq ans pour y penser.

JEAN-BAPTISTE NAUDET

YOUGOSLAVIE

La Serbie rejette l'ultimatum des Douze

BELGRADE de notre correspondante

En dehors de l'opposition réformiste, qui exige l'arrêt de la guerre et soutient le plan de paix de la nmunauté curopéenne, les dirigeants de la Serbie condamnent l'ultimatum lancé, lundi 28 octobre, à Bruxelles, par la Communauté européenne, qui demande à Belgrade de cesser de bloquer le processus de paix amorcé à La Haye, sous peine de sanctions économiques (le Monde du 30 octobre).

M. Skundric, l'un des leaders du Parti socialiste (ex-communiste) au pouvoir, a déclaré mardi que la CEE menait une politique arbi-CEE menait une politique arbi-traire. Il estime que le modèle pro-posé par la Serbie – une mini-yougoslavie fédérale – doit être pris en compte dans les négocia-tions de La Haye. «Si l'on sou-haite la paix dans cette partie des Balkans et la stabilité de l'Europe, il faudra, a-t-il dit, tenir compte de la valonté du neugle serbe aui n'est la volonté du peuple serbe qui n'est en rien responsable de la situation

Pour sa part, le vice-président du gouvernement de Belgrade, M. Kosatic, accuse la Communauté européenne de violer les articles ! et 2 de la charte des articles I et 2 de la charte des Nations unies, et lui reproche de ne pas permettre aux citoyens de Yougoslavie de choisir par voie démocratique dans quel type d'Etat ils aspirent à vivre. Dans les milieux proches de M. Slobodan Milosevic, on estime que la Serbie, qui n'« aspire qu'à empêcher un nouveau génocide contre le peuple serbe», est « incomprise et est une fois de plus victime d'une grave erreur de la Communauté européenne qui reste aveugle face au danger de l'expansionnisme germanique». sionnisme germanique ».

Le nouveau magazine belgradois Epoha titrait à la une de son édition du 29 octobre: «La III» You-goslavie contre le IV Reich», et constatait que le plan de paix de La Haye des 18 et 25 octobre dernier n'était que le produit de l'a idiotie des chancelleries diplomatiques » et ne visait pas à résoudre durablement la question you-goslave, mais à créer une « entilé provisoire condamnée à être un foyer de crises et de conflits permanents dans les Balkans».

Les propositions de la Communauté européenne, « qui préconise la désintégration de la Yougosla-vie », sont, selon l'hebdomadaire, dictées par « l'Allemagne qui compte ainsi compenser ses défaites lors des deux dernières guerres

URSS: nouvelles trouvailles de l'après-putsch

### Les fausses moustaches du comité central

MOSCOU

de notre correspondant Faux passeports, faux tampons, fausses barbes et fausses moustaches... «Comme dans ur mauvais roman d'espionnage», explique le « responsable russe» qui, au lendemain du pustch d'août et de l'éclatement des structures du pouvoir communiste, a découvert ce vaste ate-lier de contrefaçon. Mais le plus étonnant est que cette découverte, exposée mercredi 30 octobre à la «une» du quotidien moscovite l'Indépendant, n'a pas été faite dans les locaux du KGB, mais dans ceux du comité central du Parti commu-niste de l'URSS : les hauts fonctionnaires du parti préféraient dans certains cas, agir discrète-ment et se passer des services du Comité d'Etat à la sécurité, distant d'à peine quelques centaines de mètres

Les locaux de l'immeuble principal du comité central, sis sur la « Vieille Place», au centre de Moscou, ont été repris, après la « suspension » des activi parti, par les autorités de Rus-sie, qui y ont installé certains ministères. C'est ainsi que le «responsable russe» a décou-vert à l'étage qui fut celui du département international du comité central un ansemble de pièces dont l'accès était commandé par une serrure à chiffres - demeurée ouverte - et qui contenaient tout un bric-à-brac, allant des perruques et faux favoris à un vaste échantillonnage d'encres de diverses provenances soigneusement répertoriées, en passant par des tampons vierges et des cachets de divers aéroports (Sécurité nationale-Orly A, Polizia Frontiera Roma Fumiccino) et autres sceaux portugais ou même sud-

On a aussi trouvé dans ces locaux une série de photogra-phies de responsables des PC € atmosphère détendue » ou « savoureuses », selon les confi- mis » de lui fournir les moyens dences rapportées par l'Indépen- de terminer son travail. Aussi dant. La seule photographie titiliant qu'il puisse être pour

publiée est cependant un peu décevante : il ne s'agit que d'une loyeuse partie de pêche entre Leonid Brejnev, encore gaillard, et M. Raoul Castro, frère de Fidel

Mais si ledit « responsable russe > a pu garder un petit nombre de ses trouvailles, c'est qu'il avait eu la bonne idée de les mettre en lieu sûr. En effet, es nettre en leu sur. El ente-a-t-il expliqué au quotidien mos-covite, pendant les semaines qui ont suivi le putsch, les ex-locaux du comité central étaient régulis-rement visités de nuit par des incomus qui déménageaient les documents ou matériels découverts de jour. Ils se présentaient aux gardiens, apparemment plutôt compréhensifs, comme mandatés par le vice-président russe, M. Alexandre Routskol, ou bien par le parquet de Russie (le général Routskol, élu en juin dernier sur le ticket de Boris Eltsine, vient de créer un parti, la Russie libre, constitué d'anciens communistes réformateurs, et qui se présente comme l'héritier légitime des biens du PC).

#### L'inamovible Ponomarev

L'etelier de contrefecons, luimême déménagé, avait été vidé au début d'octobre par une équipe de vingt personnes qui auraient chargé un camion à toute vitesse et scellé les pièces qui vensient d'être vidées. « Il semble, indique l'Indépendant, qu'elles aient déclaré agir sui ordre du parquet de Russie, tout en se recommandant aussi de M. Routskoï et des services secrets». Au passage, l'indé-pendant indique que M. Boris Ponomarev, qui dingea pendant un quart de siècle le départe-ment international du comité central et est aujourd'hui âgé de occuper un bureau «à quelques pas de l'atelier-entrepot». Il y écrit ses Mémoires et, à tous occidentaux prises dans une : ceux qui tentent de le déloger, il répond que M. Mikhail Gorbet-

l'imagination, l'atelier de faux du Comité central n'est pas forcé-ment la plus déconcertante des découvertes faites dans le sillage de la suspension des activitės du parti. N'a-t-on pas dėja appris, grāce au Moskovsky Komsomolets, qu'un laboratoire de teille de diamants était ins-tallé dans les locaux de la Pravola, au sixième étage, bureau 66267

M. Viktor Afanassiev, ex-rédacteur en chef de l'ex-organe du PCUS, a pris lui-même la plume pour confirmer, dans les colonnes de son ancien quotidien, l'existence du laboratoire, mais surtout pour rejeter avec indignation les insinuations de kovsky Komsomalets selon lesquelles la haute nomenklatura avait trouvé là un bon moyen de s'approvisionner en pierres précieuses. Or il ne s'agrissait nullement, explique M. Afanassiev, d'un atelier de fabrication, mais d'un simple laboratoire de recherche dont l'objectif était de tenter de trouver le moyen de tailler des diamants sans DESSO par les services de la De Beers sud africaine, tarifés à un prix exorbitant... Et, comme pour lever les derniers soupcons. don des honoraires reçus pour l'article qu'il a écrit à ce sujet, au « fonds de soutien à la Pravda s, devenue un journa d'opposition et contraînt de trouver des ressources pour assurer sa survio.

a Fermeture anticipée de la centrale de Tchernobyl - Le mardi 29 octobre, au gouverne ment de la République de fermer la centrale nucléaire de Tchemobyl d'ici à 1993, soit deux ans plus tôt que prévu. Una commission d'experts doit prochainement remettre une étude sur des sources d'énergies de substitution. Les autorités sovié-Républiques la tutelle de la ges tion des centrales nucléaires partir du 1 novembre. - (AFPJ

GRANDE-BRETAGNE : le débat sur l'Europe communautaire

### M. John Major doit tenir compte des réticences d'une partie de l'opinion publique

positivement le projet de traité sur l'union économique et monétaire présenté le 28 octobre par la présidence néerlandaise de la Communauté (lire page 19). Cependant, le climat s'est tendu ces dernières semaines entre Londres et la Communauté, en raison notamment de certaines initiatives contestées de la Commission de Bruxelles, M. John Major devait s'en entretenir à Bonn, le 1= novembre, avec son homologue allemand.

LONDRES

de notre correspondant

Chacun savait que le chemin de Maastricht (Pays-Bas), où doivent être signés, en décembre, les trai-tés sur l'union politique et sur l'union économique et monétaire, serait semé d'embliches. Une fois encore, un différend majeur oppose la Grande-Bretagne aux principaux pays qui composent l'Europe des Douze, Londres réaffirmant ses préventions contre les risques d'une Europe à vocation fédérale. Le débat se situe entre les partisans d'un approfondissement de l'intégration européenne (la France et l'Allemagne notamment), et ceux (la Grande-Bretagne notamment), pour qui la priorité est son élargissement, ce qui est aussi une manière de retarder le premier objectif. De ce point de vue, Londres n'est pas loin de considérer comme une «victoire» britannique l'accord entre l'Europe des Douze et les sept pays de l'Association européenne de libreéchange (AELE) : ces derniers étant entrés dans l'antichambre de la Communauté, la perspective d'une Europe à dix-neuf rend plus aléatoire l'élaboration de politiques communes. M. Raud Lubbers, le premier ministre néérlandais, qui présidera le sommet européen,

Londres a accueilli plutôt s'est déclaré préoccupé, il y a quel- l'« Europe sociale», notamment en ques jours, par cette « tradition » britannique – « et je l'al bien vu avec Margaret Thatcher, a-t-il procist, - qui est de se sentir bien à dire : non!».

Cette état d'esprit s'alimente également de considérations purement conjoncturelles : des élections générales doivent avoir lieu au printemps et M. Major est soumis à la surenchère de l'aile droite du parti conservateur, viscérale-ment hostile à tout «abandon de souveraineté », s'agissant notamment de l'instauration de la monnaie unique. Le premier ministre ne peut pas revenir des Pays-Bas avec un accord susceptible de n'être approuvé, ni par son propre parti, ni par le Parlement de Westminster, qui devra en discuter.

D'importantes divergences séparent en outre la Grande-Bretagne de ses partenaires à propos du projet d'union politique. Les Britanniques considèrent comme inacceptable le projet franco-alle-mand sur la politique étrangère et de défense commune. Ils s'opposent à l'extension du vote majori-taire dans ces domaines. Soutenus par l'Irlande, le Danemark et le Portugal, ils restent fermement partisans de la règle de l'unani-mité, celle-ci constituant un rem-part contre les risques d'empiétement sur la souveraineté nationale, M. Douglas Hurd, le secrétaire au Foreign Office, a estimé que les discussions sur ce sujet étaient des « paroles inutiles », alors que M. Jacques Delors, le président de la Commission de Bruxelles, sou-tenu par MM. Mitterrand et Kohl, souligne que, sans le vote majori-taire, l'Europe continuera à faire preuve de « la même impuis-sance». Londres pourrait cependant faire des concessions et accepter la régle majoritaire dans certains domaines, comme la santé, l'éducation ou l'environ-

Les Britanniques s'opposent enfin à toute extension des compétences des institutions européennes s'agissant de la construction de ce qui concerne l'immigration, la protection syndicale ou l'instauration d'un salaire minimum.

#### **Polémiques** avec la Commission

Ce-risque de «supranationalité» est ressenti avec une particulière acuité en Grande-Bretagne, depuis quelques semaines. M. Carlo Ripa di Meana, commissaire européen chargé de l'environnement, s'est en effet attiré les foudres du gouvernement britannique en demandant à celui-ci d'interrompre immédiatement sept importants projets d'équipement (notamment routier): ceux-ci n'auraient pas été précédés par des études d'impact sur l'environnement ou seraient contraires aux critères élaborés par Bruxelles. M. Major a fait part à M. Delors de sa «profonde irritation». Il a souligné que ce type d'intervention, avant le sommet de Maastricht, limitait sa marge de manceuvre pour conclure un accord. M. Carlo Ripa di Meana a récidivé en accusant Londres d'avoir sciemment allégé les règles imposées par une directive com-munautaire aux sociétés privées britanniques de distribution de l'eau potable.

Ces initiatives ne sont pas faites pour dépassionner le débat de l'in-tégration européenne en Grande-Bretagne, où l'opinion publique est déjà passablement «chauffée» par les incidents au cours desquels des camions britanniques transportant de la viande de mouton ont été e pris d'assaut » par des paysans français également mécontents, mais pour d'autres raisons, des décisions de Bruxelles. Le premier ministre britannique se rend, vendredi 1" novembre, à Bonn, où le chancelier Kohl va tenter de le convaincre d'accepter un compromis afin de traduire en décisions politiques le souhait exprimé par M. Major de voir son pays pren-dre sa place « au caur de l'Eu-

LAURENT ZECCHINI

Ceux qui attendaient une ini- de ce cabinet. Toutes les après les élections polonaises du dimanche 27 octobre n'ont pas été déçus puisque, mardi, le président de la République a tout simplement proposé de diriger lui-même le prochain gouvernement. «Il n'y a pas de choix, il n'y a qu'une possibilité pour parvenir à la stabilité parce que le Parlement ne limogera pas le président », a déclaré le chef de l'Etat. La constitution polonaise





M. Cavaco Silva a formé son nouveau gouvernement

M. Anibal Cavaco Silva, premier ministre portugais reconduit dans ses fonctions après la victoire de son parti, le Parti social-démocrate (PSD, centre droit), aux élections législatives du 6 octobre (le Monde du 8 octobre), a présenté, lundi 28 octobre, son nouveau gouvernement au président de la République, M. Mario Soares. Le principal changement est la nomi-nation de M. Jorge Braga de Macedo au poste de ministre des finances. Agé de quarante-quatre ans, professeur d'économie, député de Porto, M. Bruga de Macedo était directeur général adjoint du budget de la commission des communautés européennes à Bruxelles. Le 1ª janvier 1992, le Portugal doit prendre, pour six mois, is sidence du conseil des ministres

de la CEE. Le gouvernement, qui comprend un nouveau ministère, celui de la mer, devrait recevoir, jeudi, l'aval du président de la République. M. Cavaco Silva disposera ensuite de dix jours pour présenter son programme au Parlement, où son parti dispose de la majorité absolue. - (AFP, Reuter.)

Vietnam ont signé, mardí 29 octobre, un accord sur le rapatriement forcé des aboat people » détenus à Hongkong et auxquels le statut de réfugié est refusé.

BANGKOK

de notre correspondent en Asie du Sud-Est :

Le rideau s'abaisse sur la triste Le rideau s'abaisse sur la triste saga des réfugiés de la mer. L'accord que Hanoï a fini par signer, et que Washington a par avance dénoncé, signifie que la grande majorité des soixante-quatre mille Vietnamiens internés dans des camps-prisons de la colonie britannique seront rapatriés contre leur gré. Si les pays d'Asie du Sud-Est, où sont internés autant de «boat people», suivent cet autant de «boat people», suivent cet exemple, l'exode consécutif à la victoire communiste de 1975 devrait prendre lin.

Personne ne conteste réellement que la plupart de ces réfugiés, surtout depuis deux ans, soient des migrants économiques, en majorité originaires du Nord, où il existe des poches de misère. Le mouvement s'est poursuivi en direction de Hong-kong, d'accès relativement facile, notamment pin : que des réseaux de passeurs aident les candidats à .

La Grande-Bretagne et le l'exil à faire une bonne partie du chemin à travers la Chine méridio-nale, avant d'embarquer à destina-tion de la colonie. Très rares sont ceux qui tentent de gagner par mer les Etats voisins d'Asie du Sud-Est, en raison des risques du voyage (piraterie) et parce que les conditions de détention s'y sont également dur-

> Depuis 1975, l'immense majorité des «boat people» a été acqueille dans des pays industrialisés, où dans des pays industriaises, ou 1,5 million de Victnamiens forment des communautés relativement prospères. Dans l'un des pays les plus pauvres de la planète, ces parents d'outre-mer font l'ellet d'un mirage, d'autant que leurs enfants fréquentent souvent les meilleures écoles.

Mais les critères d'accueil dans les Mais les erneres d'accuent chis les pays occidentaux sont devenus de plus en plus sévères. Les pays de la région, par lesquels transitent les « boat people », ont réagt, parfois brutalement, à la perspective de voir des Vietnamiens de plus en plus nombreux croupir dans des camps. Ils ont donc introduit, en 1989, une distinction entre rélugiés et migrants économiques. économiques.

Entre-temps, les départs légaux du Victnam se sont multipliés, sous les auspices d'un programme mis en place par Hanoï et le Hant-Commis-sariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Ainsi, cinquante-sept mille Vietnamiens se sont légalement

exilés en 1990 et plus de cent mille le feront cette année. D'autre part, plusieurs milliers de «boat people» ont été rapatriés « volontairement » ces derniers mois avec l'aide du HCR. Ils recoivent pendant un an une aide mensuelle de trente dollars du HCR, qui affirme que le pro-gramme fonctionne bien et qu'il n'existe ni représailles ni persécu-tions contre les rapatriés.

Non sans de longues hésitations, Hanor – qui recevra mille dollars, d'aide par rapatrié – accepte donc les retours forcés. Ce qui risque de provoquer quelques éclats supplé-mentaires dans les camps de Hong-kong, où la situation est déja wirimement tradue. extrêmement tendue.

extrêmement tendue.

L'opposition des Etats-Unis, pour des raisons de principe, est jugée paradoxale par certains. En imposant, depuis 1954 au Nord et depuis 1975 au Sud, un embargo économique, renforcé en 1979, Washington a largement contribué à prévenir une amélioration de conditions de vic que fuient, aujourd'hui, les derniers aboat peopless. Les Etats-Unis out annoncé la semaine dernière la levée graduelle de l'embargo, qui prive graduelle de l'embargo, qui prive Hanoï de tout accès aux grands organismes de crédits internationaux, dont l'aide serait indispensable pour remettre en état une infrastructure

JEAN-CLAUDE POMONTI

### **AFRIQUE**

#### Le maintien de M. Mungul Diaka dans les fonctions de premier ministre accroît la tension

çaises du Zaīre interviendra jeudi 31 octobre a indiqué, la veille le ministère de la Défense. D'autre part, rejetant une propo-sition de Bruxelles, le secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine (ČUA) a indiqué que l'envoi d'une force multilatérale africaine au Zaïre ne se justifiait pas « pour le moment ».

KINSHASA

de notre envoyée spéciale

Brandissant des feuilles d'acacia en signe de victoire, des dizaines de milliers de Kinois ont envahi, dans la soirée de mardi, les avenues et les ruelles du quartier de Limete, où réside le chef de file de l'opposition, M. Etienne Tshise-kedi. Indifférents aux groupes de militaires stationnés, arme au poing, non loin du siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), que dirige l'ex-pre-nuer ministre, les manifestants ont défilé jusqu'en milieu de soirée. convaincus qu'un accord avait été conclu entre la présidence et l'opposition, et que M. Tshisekedi avait été reconduit – pour de bon cette fois – dans ses fonctions de chef du gouvernement. Il aura fallu télévision nationale démente cette rumeur. Le premier ministre en titre, M. Mungul Diaka -hâtivement désigné en milieu de semaine dernière par le président Mobutu - « a terminé ses consultations» en vue de former son cabinet, a laconiquement annoncé le présentateur du journal. Mercredi matin, la radio zaïroise a seulement confirmé que la composition de ce futur a gouvernement de crise » scrait rendue publique « dans les prochaines heures».

Le suspense reste donc entier aggravant la tension et la nervosité, tant du côté des civils et de l'opposition que de l'armée et des proches du régime. Parmi ces derniers, beaucoup continuent d'assaillir les ambassades occidentales afin d'obtenir discrètement un visa pour Bruxelles ou Paris.

L'accession de M. Tshisekedi à la direction des affaires constituerait aujourd'hui un aveu de défaite écrasante pour la coalition présidentielle. Dans le cas contraire, la situation serait plus périlleuse encore pour le régime : si le maré-chal Mobutu décidait de maintenir M. Mungul Diaka au poste de premier ministre, il y a fort à parier que la réaction de la population

Le retrait des troupes fran- attendre 21 heures pour que la serait immédiate et violente. Les partis de l'Union sacrée, qui réunit l'ensemble des factions de l'opposition, ont appelé à une « assemblée générale plénière» pour mercredi. D'aucuns redoutent déjà que cette réunion ne se transforme en mani-

**CATHERINE SIMON** 

KENYA

#### Le président arap Moi a remanié son gouvernement

Le principal mouvement d'opposi-tion kényan, le Forum pour le réta-blissement de la démocratie (FORD), a estimé, lundi 28 octobre, que le remaniement ministériel décidé la veille par le président Daniel arap Moi était insuffisant pour soigner «la moladie de la cor-ruption», et a demandé la suspen-sion immédiate de ministres compromis. Le président avait annoncé dimanche ce remaniement, qui touche notamment deux de ses proches, MM. Nicholas Biwott et Hezekiah Oyugi, accusés de corrup-tion devant la commission qui enquête sur la mort de l'ancien ministre des affaires étrangères Robert Ouko. M. Biwott, numéro deux officieux du régime, prend le portefeuille de l'industrie, moins important que celui de l'énergie, qu'il détenait auparavant. M. Oyugi, qu'il detenait auparavant. M. Oyug, secrétaire permanent de la présidence, a été limogé. Dans un témograge publié dimanche par l'hebdomadaire britannique The Observer, le frère de M. Ouko accuse formellement les deux hommes d'être mélés à l'assassinat de l'ancien chef de la distribution de l'altrepartie. diplomatie, qui désirait s'attaquer à la corruption. M. arap Moi a en outre limogé un secrétaire d'Etat à la présidence. M. John Keen, accusé d'avoir incité les Masai, ethnic à laquelle il appartient, à ne pas sou-tenir les hommes politiques kalenjin,

#### **EN BREF**

- J 2

サイボック 流流を見る

spine print

n AFRIQUE DU SUD: état d'argence au Ciskei. – Le général Oupa Gqozo, homme fort du Ciskei, a proclamé l'état d'urgence dans le bantoustan, mardi 29 octo-bre, afin de lutter, a-t-il dit, contre des « actes de terrorisme » fomentés selon lui par le Congrès natio-nal africain (ANC) de M. Nelson Mandela. Le dirigeant de l'ANC avait récemment annoncé son intention de se rendre au Ciskei. Son mouvement souhaite que le bantousten « indépendant » soit réintégré à l'Afrique du Sud. – (Reuter.)

résident «provisoire» du Front slamique du salut (FIS), M. Abdelkhader Hachani, a été libéré, mardi 29 octobre, a indiqué le parti islamiste. M. Hachani, qui a pris la tête du FIS après l'arrestation, en juin, de ses principaux chefs de file, avait été arrêté le 28 septembre après avoir lancé un appel à la désobéissance aux sol-dats, dans un sermon à l'occasion de la prière du vendredi. - (Reu-

U INDE : heurts sanglants an Pendjab. - Dix-huit personnes,

différents incidents opposant des groupes indépendantistes à la police indienne. Parmi les victimes figure le général Gurjant Singh, un des dirigeants du Front de libéra-tion du Khalistan (KLP), tué le 28 octobre lors d'un accrochage avec les forces de l'ordre. Les violences déchaînées depuis 1984 par des groupes décidés à créer un Etat sikh indépendant (le Khalistan) ont provoqué la mort d'environ 15 000 personnes. - (AFP.)

□ Interpellation de l'ex-premier

indien en 1989-1990, a été briève-ment interpellé, mardi 29 octobre, en Uttar-Pradesh. Il se rendait à 'Ayodhya, où les fondamentalistes hindous veulent détruire une mosquée pour construire à sa place un temple au dieu Rama. De sanglants nocidents y avaient en lieu en novembre 1990. Lors de son inter-pellation, il allait protester contre les destructions opérées à Ayodhya par des hindouistes en vue d'édifier le temple. - (AFP.)

MADAGASCAR: formation prochaine d'un gouvernement ouvert à l'opposition. – Le premier minis-

bre, la formation, dans les prochains jours, d'un gouvernement mixte formé de représentants des l'orces vives (opposition) et du gouvernement actuel. Ce cabinet permettra d'assurer le fonctionne-ment d'un « l'att de transition » pour une période de dix-huit mois, selon le communique lu à la radio par le premier ministre.

Le communiqué ne précise pas si les institutions actuelles sont sus-pendues. Il ne dit rien non plus concernant le président Didier Ratsiraka, contre lequel les Forces vives avaient mobilisé la popula-

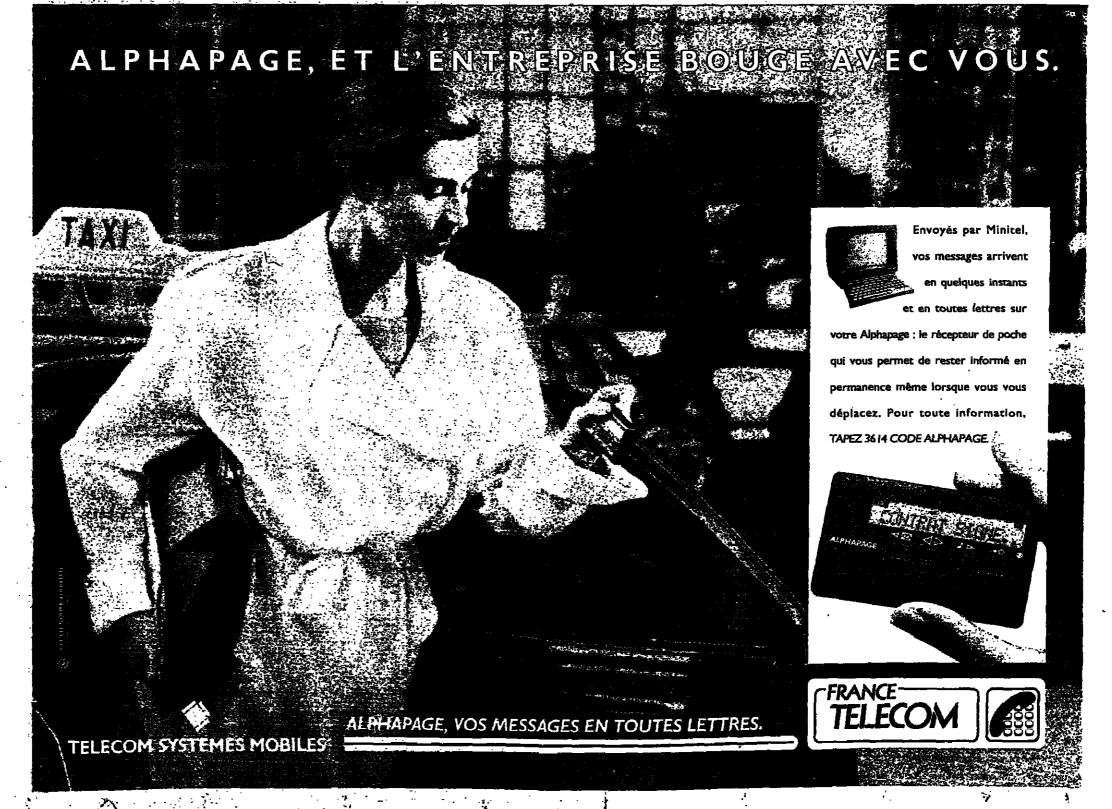

## L'opposition critique le coût des grands travaux

culture, mardi 29 octobre, a fourni l'occasion aux députés de droite de critiquer la manière dont le gouvernement gère ses projets de grands travaux. En butte à l'hostilité conjuguée de la droite, du centre et des communistes, le ministre de la culture, M. Jack Lang, a dû réserver le vote de ses crédits.

La culture hip-hop, les taggers, les rapeurs: tout cela n'est pas vraiment la tasse de thé d'Eric Seine-Saint-Denis voit même dans cette « sous-culture du Bronx » des comprend donc aisément qu'il puisse s'étrangler de fureur à la seule idée que le ministère de la culture subventionne un groupe. hip-hop au nom, il est vrai, peu délicat. M. Jack Lang tenta de lui expliquer qu'il y avait peut-être là un «phénomène de civilisation» et qu'au fond les plus talentueux de ces jeunes artistes de banlieue puisaient sans le savoir dans le répertoire de « la commedia dell'arte» « Vous êtes vraiment de la gauche caviar», se désola M. Raouit

Les députés de droite étaient confrontés, mardi 29 octobre, à un épineux dilemme. Ils n'ont pas cessé, depuis le début de l'examen des dépenses du budget, de dénon-cer le tarissement des crédits affectés à tel ou tel ministère. Or comment combattre ce budget de la culture qui, avec 12,98 milliards de francs - soit un pourcentage du budget global approchant le 1 % symbolique, - bénéficie d'une augmentation de 7,3 % par rapport à 1991? La tâche devait en effet être bienardue pour que M. Hervé de Charette (UDF, Maine-et-Loire) admît que M. Lang avait «fait



progresser la cause de la culture» depuis dix ans. Privé d'arguments financiers contre un budget rescapé de la rigueur, le même M. de Charette se rattrapa néanmoins en brocardant les travers de la personnalité de M. Lang, qui, outre son style « gauche caviar », pèche par excès de « politique médiatique » et une « dérive monarchique», allusion à son penchant à présenter toute initiative d'envergure comme un « don de Dieu ».

C'est ainsi que l'on se rabattit sur les grands travaux, au premier rang desquels la controversée Bibliothèque de France. M. Bruno Bourg-Broc (RPR, Marne), rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, rappela la lettre ouverte adressée au président de la République par plus de cinq cents intellectuels et chercheurs hostiles au projet. Selon lui, «le budget de la culture sera inévitablement grevé par des coûts sixes incompressibles ». Sur le même registre, M= Françoise de Panafieu (RPR, Paris) mit en regard les dépenses totales d'équipement envisagées -«trois fois l'Opéra de la Bastille», précisa-t-elle - et « le contexte actuel de délabrement des finances

publiques ». Venu au secours de M. Lang, M. Charles Josselin (PS, Côtes-d'Armor), rapporteur spécial balaya ces objections en invoquant, non sans un certain lyrisme, le nécessaire supplément d'âme à insuffler à l'époque « Les grands travaux constituent sans doute, avec la construction euro-péenne, l'un des grands desseins de cette fin de siècle, dit-il. Paradoxalement, ceux qui reprochent aux grands travaux d'être inutiles sont aussi ceux qui déplorent l'absence de projets d'avenir et d'utopies

Mais là ne fut pas la seule faille que l'opposition tenta d'exploiter. M. de Charette trouva dans le « déséquilibre entre Paris et la pro-vince » matière à ferrailler à nouveau. «La province reçoit environ le tiers des crédits, l'Île-de-France tout le reste, et Paris à lui seul la moitié », déplora-t-il en citant l'exemple de sa commune, Saint-Florent-le-Vieil, « haut-lieu des guerres de Vendée», dont l'abbaye atrès digne d'intérêt» est quasiment ignorée des subventions

M. Guy Hermier, député des Bouches-du-Rhône, s'émut davan-tage du sort des maisons de la culture que de celui des abbayes vendéennes. Il brossa un tableau plutôt sombre d'une époque mar quée par « la perte du goût de lire», « la fermeture des salles de cinèma», « le rouleau compresseur de l'américanisation» ... « Des mil-liers d'intellectuels et de gens de culture vous reprochent de les avoir trompés ». a-t-il lancé à l'adresse du ministre, qui, subitement, eut l'air songeur. Lui, l'ancien

Mode de scrutin et quinquennat

#### Le groupe RPR reproche à MM. Chirac et Pons d'avoir ouvert prématurément le débat sur les institutions

Les propositions exprimées per M. Jacques Chirac dans «le Monde» du 24 octobre en vue de «changer la République» et celles qu'a formulées M. Bernard Pons au récent congrès du RPR en faveur d'une réforme du mode de scrutin ont été assez vivement contestées, mardi 29 octobre, lors des réunions du bureau, puis du groupe parle-mentaire de l'Assemblée nationale. Il a été essentiellement reproché aux deux hommes d'avoir enfreint les recommandations de discrétion appliquées

Il avait été convenu, faute d'accord après plusieurs réunions internes, que ce genre de débat ne serait pas ouvert. En attendant, la position officielle du RPR consistait seulement à affirmer que la réforme éventuelle du septennat pouvait attendre, le prochain scru-tin n'étant prévu que pour 1995, ct que la loi électorale ne dévait pas être modifiée avant la consultation de 1993. C'est pourquoi le bureau du groupe RPR, mardi matin, a décidé, sur proposition de M. Juppé, la formation d'un groupe de travail mixte (députés, sénateurs, personnalités juridiques) chargé d'étudier l'ensemble des modifications à apporter à la

Constitution. S'il ne s'agit pas là, à propre-ment parler, d'un désaccord avec M. Chirac, ces initiatives aboutissent cependant à considérer que les projets du maire de Paris ne sont que des thèmes de débats, des pistes de recherche. Plusieurs élus s'étaient déjà plaints de n'être assez souvent consultés et ils

ont marqué une certaine irritation à la publication de l'article de M. Chirac dans le Monde. Un M. Chirac dans le monde. de reproche de même nature a été adressé à M. Bernard Pons pour avoir pris publiquement position en faveur d'un scrutin majoritaire à un tour, assorti d'une dose de proportionnelle, et pour avoir sou-haité que cette réforme intervienne avant les prochaines élections

L'intérêt que ces choix ont suscité de la part de certains socia-listes a encore accru l'embarras des députés RPR et accentué leur regret de cette initiative person-nelle, solitaire et intempestive. Car si quelques députés n'excluent pas d'étudier des modifications à apporter à la loi électorale, la plu-part demeurent attachés à l'actuel régime majoritaire uninominal à deux tours. Ils se référent aux simulations de vote apportées par divers instituts de sondages pour en déduire que le maintien de l'ac-tuel mode de scrutin leur serait le plus favorable.

C'est notamment ce qu'affirment MM. Juppé, Séguin, Pasqua, qui ne cachent pas leur agacement, voire leur colère, après les déclarations de M. Pons. Un autre jugement a été présenté devant le groupe parlementaire par M. Jean-Luc Reitzer, député du Haut-Rhin, qui s'est oppose à toute «instilla-tion » de représentation propor-tionnelle motivée par le désir de faire une place aux écologistes. a Méfiez-vous des écologistes, a-t-il lancé. Ils nous poseront des préala-bles que nous ne pouvons accepter concernant, non seulement le mode de scrutin, mais aussi le nucléaire et la défense nationale » M. Jac-ques Toubon, député de Paris, a abondé dans le même sens en estimant que les électeurs écologistes étaient plus sensibles aux réalisaaspects concrets de leurs programmes qu'aux constructions ins-titutionnelles et aux réformes élec-

### ganlliste

Le paradoxe de ces prises de

position diverses est qu'elles pui-sent parfois à la même source. M. Pons n'hésite pas à dire que «l'inscription du mode de scrutin dans la Constitution est une inep-ties, alors que c'est le président du RPR qui la propose. Or, c'est une « ineptie » de même nature que M. Michel Debré, alors garde des sceaux, avait proposée sans succès, au général de Gaulle, lors de l'élaboration de la Constitution de 1958. Il sonhaitait, en effet, que la Constitution mentionne au moins « le caractère obligatoirement majoritaire du scritin ». De Gaulle avait refusé cette proposi-tion, estimant que les circonstances pouvaient avoir une influence sur le choix du mode de scrutin. Le choix d'un scrutin majoritaire à un tour, comme le propose aujourd'hui M. Bernard Pons, n'a pas non plus trouvé grâce aux yeux de de Gaulle en 1958, lorsque M. Michel Debré, soutenu par Jacques Soustelle, lui a également présenté cette solution qui, selon lui, aurait évité « la discipline du second tour, qui aboutit de assetir des partis connecte dans à associer des partis opposés dans leurs conceptions gouvernemen-

Le 7 octobre 1958, en conseil de cabinet à l'hôtel Matignon, le général de Gaulle tranchait par deux sentences: «Si l'on veut une majorité, il faut un scrutin majori-taire» et «Le scrutin uninominal à laires et «Le scrutin uninominal à deux tours est le scrutin de la République». Ce qui n'empêcha pas Georges Pompidou, alors directeur du cabinet du général, de soupirer : «De Gaulle accepte que la future Assemblée soit à majorité socialiste!» Ce qui ne se vérifiera que vingt-trois ans plus tard, en 1981.

#### ANDRÉ PASSERON

1 Isère: M. Carignon conduira la liste de l'opposition aux élections régionales. - M. Alain Carignon (en congé du RPR), maire de Grenoble, qui avait annonce il y a dix jours son intention de briguer la prési-dence du conseil régional Rhône-Alpes, détenue par M. Charles Mil-lon (UDF), à accepté de conduire une liste d'union UDF-RPR- «non-inscrits» pour les élections régionales. Prenant acte de l'échec de sa tentative de conquête de la présidence de la région, qui n'a pas reçu, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'isère, le soutien qu'il espérait, le maire de Grenoble a conclu un accord avec les membres de sa majorité départementale. En contre-partie il tiendra compte de la fidélité JEAN-PIERRE ROUGER | exprimée: par l'UDF à l'égard de M. Millon. - (Corr.)

Au Sénat

#### Aggravation des peines sanctionnant le vol

mardi 29 octobre, l'examen du livre III du code pénal, relatif à la répression des crimes et des délits contre les biens, présenté par M. Michel Sapin, ministre délégué à la justice. Ils ont adopté plusieurs amendements augmentant les peines prévues

Le Sénat a pris un nouveau relais dans la course à étapes de la réécri-ture du code pénal à laquelle le gouvernement soumet le Parlement depuis le 9 mai 1989. Après avoir adopté en deuxième lecture le livre II consacré aux atteintes contre les personnes, et avant d'examiner les atteintes contre l'Etat regroupées dans le livre IV, voté en première lecture par l'Assemblée nationale, les sénateurs sont à présent saisis du livre cataloguant les atteintes contre les biens (1), comme le vol, l'extorsion, l'escroquerie, le recel ou le vanda-

Alors que les sénateurs avaient taillé en pièces le livre consacré aux atteintes contre les personnes, ils ont en revanche accueilli avec une relative indifférence le projet du gouvernement. Est-ce parce que la notion du droit de propriété, comme l'a assuré M. Marcel Rudloff (Union cent... Bas-Rhin), rapporteur de la commission des lois, s'est progressi-vement « diluée »? Toujours est-il que le projet du gouvernement, selon le

Les sénateurs ont commencé, actuel. Les modifications proposées par la commission, soucieuse comme toujours de ne pas atténuer les peines combler des lacunes. M. Charles Lederman (PC, Val-de-Marne) mis à part, ce livre, a peu inspiré les sénateurs qui ont prestement repoussé la question préalable défendue sans succès par le porte-parole communiste,

> texte consacré au vol, contre l'avis du gouvernement, les sénateurs ont porté à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende, au lieu de deux ans de prison et de 200 000 F dans le texte du gouvernement, les peines prévues pour le «vol simple». Ils ont aussi augmenté les peines prévues pour les vols aggravés, parmi lesquels figurent désormais le vol accompagné de vandalisme, le vol commis par un agent de l'autorité publique, le vol vulnérable et le vol commis dans un véhicule de transport collectif, ainsi que pour les cas les plus graves : les vols avec violence et torture, les vols avec port d'arme et les vols en

(1) Le projet de code penal a été découpé en cinq livres distincts. Le livre I, qui a déjà fait l'obje, d'un accord en commission mixte paritaire, est consa-cré aux dispositions générales. Le livre V, qui sera examiné utiérieurement, regroupe les dispositions du droit pénal spécial.

#### Modification du projet de loi créant une agence du médicament

La majorité sénatoriale a adopté, mardi 29 octobre, le projet de loi relatif à l'agence du médicament et à la maîtrise des dépenses de médica-ments remboursables présenté par M. Jean-Louis Bianco, Les groupes communiste et socialiste ont voté contre. Sous l'impulsion de M™ Hélène Missoffe (RPR. Vald'Oise), rapporteur de la commission, réécrit le texte de M. Bianco. Après avoir modifié en profondeur le statut de l'agence du médicament créée par le projet de loi (le Monde du 30 octobre), ils se sont ensuite attaqués au comité, transformé en Haut Comité, chargé de déterminer les objectifs d'évolution des dépenses de médicaments ainsi que le régime des de M. Jean Chérioux (RPR, Paris), le prix. Ils ont ainsi décidé que ces

annuel tripartite entre les pouvoirs publics, les caisses et la profession, la décision revenant en dernier recours au gouvernement en cas d'échec. Les sénateurs ont ensuite renforcé, contre l'avis du gouvernement, la dimension contractuelle des dispositions relatives aux dépenses de promotion et de publicité pharmaceutique, fixées au cours d'une convention nationale entre l'Etat et la profession. Là aussi, la décision finale reviendra à l'Etat en cas d'échec de la négociation.

Les sénateurs ont également décidé que le Haut Comité présentera dans un délai de deux ans un rapport d'étape sur l'application du projet de loi. Ils ont enfin adopté, sur propos principe de la création d'une agence objectifs feraient l'objet d'un accord du médicament vétérinaire.

### La rencontre entre le Parti socialiste et les Verts

FRÉDÉRIC BOBIN

### M. Antoine Waechter propose que la prochaine législature ait pour mission de réformer la Constitution

En réponse à l'invitation de M. Pierre Mauroy, premier secrétaire du Parti socialiste, une délégation des Verts s'est rendue, mardi 29 octobre, au siège du PS. Auparavant, M. Antoine Waechter, porteparole du mouvement écolooiste, avait iancé un appel pour que la future Assemblée nationale ait une « mission consti-

Deny henres avant la rencontre entre les Verts et le Parti socialiste, mardi 29 octobre, le principal porte-parole du mouvement écologiste, M. Antoine Waechter, a tenn à rap-peler les deux avantages d'une tives» aux Français. «Je ne vois pas pourquoi une telle réforme devrait être reportée au lendemain des élec-tions législatives de 1993», a souli gné M. Waechter.

Estimant que la Constitution de 1958 a vicilli et qu'il faut une réforme qui permette de « démocra-

tiser la société française», le porte-parole des Verts a lancé un appel pour que la prochaine Assemblée et jusqu'à une cinquantaine selon le nationale, devenue «phraliste», ait « une mission constituante ». Les réformes envisagées par les Verts portent notamment sur un rééquilibrage des pouvoirs au profit du législatif, la réduction du mandat présidentiel, l'institution du référen-dum d'initiative populaire et l'approfondissement de la décentralisation.

> «Ni décus ni contents»

Concernant la réforme du mode de scrutin, les Verts souhaitent la proportionnelle intégrale. Mais, dési-reux d'aboutir avant la fin de l'ac-tuelle session parlementaire, ils sont disposes à accepter une « réforme simples, et transitoire, qui consiste-rait soit à adapter le système alle-mand, soit à revenir aux règles de 1986, à la condition que les circonscriptions législatives, de vingt sièges au moins, permettent une réelle application de la proportionnelle. Quoi qu'ils en disent, les Verts ont fait leurs calculs: avec l'actuel scru-tin majoritaire, ils n'aunaient que de deux à cinq sièges; ils pourraient en

Toujours soucieux de préserver le

mouvement de toute déviation, visà-vis de la gauche, comme de la droite, le collège exécutif des Verts avant recommandé à son principal porte-parole, M. Antoine Waechter, de ne pas se rendre en personne à PS. M. Mauroy, pour discater de la réforme des modes de scrutin. La délégation écologiste était donc composée de M. Andrée Buchmann. porte-parole, et de MM. Etienne Tête, trésorier, et Alain Uguen, délé-gué aux élections. Après deux heures de discussion avec les socialistes, MM. Claude Bartolone, Christian Pierret, Jean-Claude Petitdemange, Pierre Moscovici et Gérard Le Gall, les écologistes se sont déclarés « ni décus ni contents ». Ils ont tout de même été surpris que le PS se contente de proposer, sans plus de précision, « un système majoritaire qui permette une représentation honnête de toutes les forces politi-

JEAN-LOUIS SAUX

Après avoir reçu M. Delebarre

### M. Quilliot est prêt à reprendre sa démission de maire de Clermont-Ferrand

**CLERMONT-FERRAND** 

de notre correspondant

M. Roger Quilliot, sénateur du Puy-de-Dôme, qui avait annoncé le 14 octobre son intention d'abandonner son mandat de maire de Clermont-Ferrand, a indiqué, mardi 29, après avoir reçu M. Michel Delebarre, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, qu'il reprendrait sa démission « si ses conseillers municipaux le lui demandaient», puisque, a-t-il précisé, « les conditions sont désormais réunies pour au'il en soit ainsi ».

Le maire de Clermont-Ferrand, qui refusait de «gérer la décadence de sa ville» tant qu'il n'obtiendrait pas les moyens de faire face à une a situation économique dramatique », considère désormais qu'il a atteint son but. En premier lieu, «les pouvoirs publics qu'il avait personnelle-ment mis en cause» l'ont enrendu. M. Michel Delebarre, ministre de la ville et de l'aménagement du terri-toire, a tenu à lui rendre personnellement visite dans sa mairie de Clermont-Ferrand.

> Premier pas

En présence des élus de la grande aggiomération, le ministre a confirmé mardi 29 octobre, tout en faveur de la ville (et plus générale-ment de l'Auvergne), annoncées par M. Edith Cresson à M. Roger Ouilliot lors de leur entrevue, à Matignon le 24 octobre : développement des grandes infrastructures de transports, des services publics, de eignement supérieur et des activités économiques.

M. Quilliot, qui continue de penser que seule la mise en place d'un district urbain permettra d'accueillir de nouvelles industries, estime que cette intercommunalité économique «est en bonne voie». Mardi matin en effet, dix-sept maires du «Grand Clermont» ont participé à une rénnion d'information dirigée par M. Landouzy, préfet de région. Selon M. Quilliot, «tous ont fait preuve d'une volonté intercommu-

nale indéniable». « Certes, tous les problèmes ne sont peut-être par réglés», a déclaré M. Quilliot, en évoquant surtout la grande disparité des taux de la taxe professionnelle perçue par les communes. Mais le premier pas est franchi. C'était peut-être celui qui

**RELIGIONS** 

La fin de l'assemblée plénière de Lourdes

#### Les évêques préparent un document sur la crise sociale en France

Mgr Joseph Duval, président de la conférence épiscopale, a conclu, mercredi 30 octobre à Lourdes, l'assemblée plénière de l'épiscopat, traitant de la situation des immigrés, des agriculteurs, abordant quelques sujets de politique internationale et cès de la conférence de Madrid. L'assemblée plénière de l'épimessage destiné à l'enseignement catholique et un texte de soutien au peuple catholique

de notre envoyé spécial

L'assemblée plénière de l'épiscopat français s'est achevée sans que les évêques aient pu se mettre d'ac-cord sur un texte – annoncé pour le centenaire de l'encyclique Rerum novarum (1) - prenant en compte l'ensemble des malaises sociaux et proposant des orientations fermes

l'épiscopat hésite sur la marche à suivre, sur le type de document à sion sociale de publier un texte avant Noët, mais il est clair que pour la nouvelle génération d'évêques, la priorité va à des inter-ventions de terrain plutôt qu'à des

Autre exemple de débat ajourné : qui scolarise deux millions d'enfants (le Monde du 24 octobre). Les enjeux ont été définis, notarrament le rapport entre l'Eglise et un milieu scolaire qui a ses lois propres et ses fois de plus, la hiérarchie a décidé

#### Des « armes spirituelles » contre les sectes

Les évêques ont adopté in extre-mis un « message de confiance » des-tiné aux différents partenaires de l'école catholique (parents, chefs d'établissement, enseignants, orga-nismes de gestion), sans dire toute-fois sur quels points la discussion sur les nouveaux statuts avait achoppé. Aussi le porte-parole des congrégations religieuses ensei-gnantes a-t-il jeté un froid dans l'as-semblée en déclarant : « Les partesemplee en occiarant: « l'es parte-naires udultes de l'enseignement catholique ont droit moins à un texte d'exhortation qu'à un texte d'information sur les intentions des évêques et de réponse aux questions soulcrées.»

Les nouveaux clivages dans l'épiscopat français sont apparus à pro-pos du débat sur les sectes. Chaque évêque a fait part des menaces pesant localement sur les commu-nautés chrétiennes, comme les agis-

LE LIVRE DU JOUR MARABOUT

GUIDE

DE VOS DEMARCHES riposter, on a peu entendu les ténors habituels, avocats de l'Egise conciliaire engagée dans les réalités sociales et politiques.

En revanche, les porte-parole connus des sensibilités nouvelles — spiritualistes, charismatiques — ont spiritualistes, charismatiques – ont appelé les catholiques à a être plus audocieux pour parler de mystique, de contemplation, de prière, de sainteté » (Mgr Raffin, de Metz), à e réhabiliter la dimension du mystère de la foi à redonner plus de place au symbolique dans la liturgie, à réinsister sur la dimension eschatologique (NDLR: les fins dernières de l'hoame) du message de l'Evangile» (Mgr Gaidon, de Cahors). En rappelant que, de tout temps et dans toutes les cultures, avaient existé le paganisme et la gnose, le cardinal Lustiger lui-même est intervenu pour dire que « les armes spiripour dire que a les armes spiri-tuelles » seraient sans donte plus efficaces que «les armes sociales» pour réduire l'influence des sectes. Mais sur quoi débouchers un tel débat? Sera t-il repris et comment, nul ne le sait.

Rajeuni, transformé dans sa comtextes de référence ou d'orientation. celle qui vient d'être engagée à Lourdes sur la famille, est de plus en plus morcelée, étalée dans le tion du nombre des prêtres (qui a eu la plus grande affluence), les jeunes, l'Europe, etc. Mais en dépit des efforts de quelques personnali-tés, comme Mgr Gilson (Le Mans), Mgr Defois (Sens-Auxerre) ou Mgr Lustiger (Paris), pour remettre en perspective les débats ou préciser les publics auxquels ils s'adressent, les publics auxquels ils s'adressent, on serait bien en peine de dire aujourd'hui quelles sont les priorités

Les évêques sont de plus en plus sofficités dans leurs diocèses. La pénurie croissante de prêtres les oblige à des tours de force. Près de miné ou engagé un synode diocé-sain, destiné à repréciser la tâche de structures nationales de l'épiscopat, héritées du concile Vatican II au nom de la «collégialité», est-elle de plus en plus posée.

(1) La fameuse encyclique de Léon XIII sur la question sociale, publiée en 1891, a donné lieu à Rome à une nou-velle encyclique sociale de Jean-Paul II (Centesiones annus) et à une quinzaine

D Décès de Mgr Jean Sanvage. — Mgr Jean Sanvage, ancien évêque d'Annecy (1962-1983); est décèdé le 28 octobre à l'hôpital d'Annecy. Ses obsèques seront célébrées le 2 novembre à 10 heures, à la cathé-

[Né le 30 septembre 1908 à Marcq-en-Barreil (Nord). Jean Sauvage est ordonné prêtre le 26 mai 1924. Supérieur du grand séminaire de Lille jusqu'en 1962, il est nommé évêque d'Annecy le 18 sep-tembre 1962 et participe au concile Vali-can II. Mgr Sauvage innove dans le dio-cèse en ordonnant des diacres mariés.]



A l'occasion de la publication du livre

Philippe HERZOG: Tu imagines la politique les Editions Messidor ont le plaisir de vous inviter

à un DÉBAT qui sera animé par l'auteur le mardi 5 novembre 1991 à 20 heures à la Maison de la Chimie,

28, rue Saint-Dominique 75007 Paris

Métro Solferino

ENTRÉE GRATUITE

DÉFENSE

Pour compléter le système Helios

### Les armées retiennent le projet Osiris d'un satellite d'observation radar

L'état-major français des armées a inscrit dans son plan pluriannuel spatial militaire (PPSM) le programme, baptisé Osiris, d'un satellite d'observation qui fait appel à la détection radar pour des missions de jour et de nuit, par tous les temps. Ce satellite devrait être en orbite vers 2001-2003.

C'est le général de brigade aérienne Christian Fontaine, chef de la division « plan-programmes-espace » à l'état-major des armées, qui l'indique dans la lettre *Objectif Défense* adressée chaque mois aux commandants de formations dans les trois armées. Créé en 1983 et mis à jour tous les deux ans, le PPSM, dont le général Fontaine est responsable sous l'autorité du major général des armées, contribue à la définition des besoins militaires dans l'espace à moyen et à

A ce jour, la France a lancé le programme Helios d'un système d'observation spatiale à des fins militaires, auquel participent l'Italie (à hauteur de 14,1 %) et l'Espagne (7%). Ce projet vise à mettre en orbite en 1994, entre 400 et 800 kilomètres d'altitude, un satellite qui s'inspire du satellite civil Spot d'observation de la Terre mais qui

Outre un satellite de 2,5 tonnes en orbite, le projet prévoit de disposer d'un second, du même type, en réserve, dans le cas d'un échec du premier. Des stations au sol en France (à Creil, dans la région parisienne), en Italie et en Espagne permettent de traiter les informations recueillies. Le coût global est estimé à quelque 6,7 milliards de francs (valeur 1990).

En son état actuel, Helios, qui a une durée de vie de quatre ans, prément optique ne permet pas des observations par temps couvert et, surtout, il ne repasse que tous les deux jours (toutes les vingt-quatre heures à basse altitude) au-dessus d'un même lieu. Ces contraintes ont été acceptées au début du programme, lorsqu'il s'est agi, pour la France, de disposer d'un satellite dit de renseignement stratégique, dont la mission était de repérer les cibles d'une éventuelle frappe de destruc-

Aujourd'hui, avec l'accent mis par et tactique d'origine spatiale, les besoins ont évolué. Il s'agirait plutôt d'obtenir des informations plus fraîches, plus rapides et plus précises c'est-à-dire la détection des mouve-ments de troupes, des indices pré-coces d'une alerte, voire le contrôle des mesures d'un désar-mement

proposé de modifier le système pour tenir compte des nouveaux besoins

#### Un budget en hansse de 17.5 %

tions se feraient toutes les vingt-qua-tre heures ou toutes les douze heures orbite en 1998, embarquerait un et pour la détection des essais nucléaires) et des équipements antileurrage (pour percer les camouflages et le brouïllage). A ce projet de troi-sième satellite Helios serait associée

au sol qui seraient plus légères et mobiles pour servir à des commande-

temps et à travers la couche nua-geuse. En raison de son coût, ce système d'observation radar devrait être conçu en coopération européenne

La France, outre Helios et Osiris, est engagée dans un autre programme spatial, le système de télécommunica-tions militaires Syracuse 1 et 2, qui fixes au sol, sur bateaux de guerre ou à bord d'avions Transall. En 1991, le défense est de 3,1 milliards de francs. Il devrait croître de 17,5 % en 1992. Selon Matra, ce financement, en regard de tous les programmes envisagés, devrait progressivement doubler et se hauser à quelque 6 milliand de fausser à quelque 6 milliand de fausser au de fausse de fausser à quelque 6 milliand de fausser au de fausser à quelque 6 milliand de fausser au de fausser de fausser au de fausser de fausser au de fausser de fa liards de francs par an dans les





Grâce à l'importance de ses fonds propres, le Crédit local a un ratio de solvabilité à fin 1990 de près de 20%. C'est un des meilleurs de la place financière : deux fois plus élevé que la norme internationale.

Principal banquier des collectivités locales, le Crédit local finance la réalisation de projets urbains, d'équipements sportifs, d'écoles, de crèches, de réseaux de transports, etc.

En devenant actionnaire du Crédit local, votre intérêt est double : vous participez à l'amélioration de votre cadre de vie et vous investissez dans une entreprise solide et dynamique.

Un document de référence (N°COB R91-013 du 18 octobre 1991) est disponible sur simple demande auprès du Crédit local de France au 16 (1) 40.57.70.53.



CRÉDIT LOCAL DE FRANCE BIENTÔT, VOUS POURREZ EN ÊTRE ACTIONNAIRE. La polémique sur la transfusion sanguine et l'indemnisation des personnes contaminées par le virus du sida

### Un document inédit montre que des transferts budgétaires avaient freiné la politique de prévention de la direction de la santé

La polémique opposant le professeur Jacques Roux, ancien directeur général de la santé, au gouvernement à propos des 1985 par l'Hôtel Matignon et visant le chapitre prévention du ministère des affaires sociales vient de s'enrichir de plusieurs éléments. M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie et des finances, a fourni mardi 29 octobre des précisions chiffrées sur les mouvements budgétaires de cette période. Un document inédit montre cependant que le prélèvement de 5 millions de francs au bénéfice du Centre mondial informatique s'est opposé en 1985 aux projets de prévention de la direction générale de la santé.

mardi 29 octobre, M. Pierre Bérégo-voy, ministre de l'économie, des finances et du budget, affirme qu'a aucun obstacle budgétaire n'a freiné la lutte contre le sida entre 1984 et 1985 ». M. Pierre Bérégovoy répondait ainsi aux attaques qu'a-vaient formulées, ces derniers jours, le professeur Jacques Roux, ancien directeur général de la santé et inculpé dans l'affaire de la contami nation des hémophiles par le virus du sida, à l'encontre de Mª Geor-gina Dufoix et de M. Laurent Fabius. Le ministre de l'économie cherchait ainsi à faire la lumière sur les mouvements intervenus en 1984 et 1985 sur le chapitre 47-13 du budget de la santé (c'est-à-dire le chapitre prévention générale).

Confirmant ce qu'avait déclaré au Monde (daté 15 octobre) le profes-seur Jacques Roux, le document montre qu'un arrêté de transfert d'un montant de 5 millions de chapitre 44-11 du budget du plan a servi à financer le Centre mondial Informatique. En outre, sur les 6 970 000 francs d'appulations de loi de finances rectificative (arrêté du 27 novembre 1987), 1,7 million raux du gouvernement (actions d'informations à caractère interministériel). Mais, précise M. Bérégovoy, «les mouvements budgétaires traditionnels sur le chapitre 47-13, au demourant parfaitement connus puis-qu'avant été publiés et approuvés par le Parlement (notamment l'arrêté de transfert de 5 millions de francs du 6 uoût 1985 ...), n'ont pu en aucune manière entraver l'action des pouvoirs publics contre le sida qui s'exerçait à travers d'autres canatix budgétaires». M. Bérégovoy ajoute : « La preuve

en est que des crédits importants (2,8 millions de francs en 1984 et 2,5 millions de francs en 1985) sont restés inutilisés sur le chapitre 47-13 et qu'il aurait été loisible au directeur général de la santé de l'époque de les engager s'il l'avait souhaité. De prême il aurait pu willer une parie même, il await pu utiliser une partie des 413 millions de francs stapple-mentaires ouverts au profit du budget de la santé à l'occasion de la loi de finances rectificative de la fin 1985.»
Ainsi, scion M. Bérégovoy, l'argent ne manquait pas à la direction générale de la santé. De toute manière, indiquait M. Bérégovoy dans sa note, «à l'époque, les actions de lutte contre le sida étaient financées soit par la Sécurité sociale soit par les organismes de recherche».

Dans l'après-midi du 29 octobre, le ministère du budget devait pour-tant, par l'intermédiaire de l'AFP, préciser que sur les budgets 1984 et 1985, toujours au chapitre 47-13, des sommes respectivement de 300 000 francs et de 1,2 million de francs ont été inscrites, au titre de subventions diverses pour la lutte

En réalité, la situation était à l'époque un peu plus difficile. Dans un document (référence CAB 18 n° 2981), adressé le 11 septembre 1985 par M. Michel Yahiel, consciller technique au cabinet de M= Georgina Dufoix (et aujourd'hui directeur adjoint du cabinet de M. Jean-Louis Bianco), à M. Roux, directeur général de la santé (DGS), à M. Menasseyre, directeur de l'ad-ministration générale du personnel et du budget (DAGPB), et à M. de Kervasdoué, directeur des hôpitaux, on peut lire ce qui suit:

« Objet : taxation du ministère au titre du Centre mondial informatique. «La direction générale de la santé a été taxée de 6 millions de francs informatique. A ce jour, 5 millions ont été engagés sur la chapitre 47-13. L'examen de la consommation des crédits sur ce chapitre laissant d'ores et déjà apparaître une insuffisance tion, le ministère a décidé de modi-fier l'imputation budgétaire du reli-

« Vous woudrez donc bien prendre les dispositions nécessaires pour enga-ger sur le chapitre 66-11 (subven-tions d'équipements sanitaires à la direction des hôpitaux. -NDLR) I million de francs au bénéfice de cet organisme, selon des modalités pratiques que la DAGPB et la DGS préciseront à la DH.»

Il apparaît donc que les consom-mations de crédits sur le budget de la prévention étaient à ce point importantes que le ministère des affaires sociales dut renoncer à laisser prélever un total de 6 millions de francs sur ce chapitre de peur de

L'Office franco-allemand

pour la jeunesse et A: Monde

organisent une table ronde

« LES JEUNES ET LA VIOLENCE

EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE:

MÊMES SYMPTOMES, MÊMES CAUSES?»

animée par Manuel Lucbert, le Monde

MARIE RICHARD

Ministère de la jeunesse et des sports

REINHARD WABNITZ

Ministère fédéral des femmes et de la jeunesse (Allemagne)

JEAN-CLAUDE ROUTIER

Office franco-aliemand pour la jeunesse

**CLAUS LEGGEWIE** 

DIDIER LAPEYRONNIE Ecole des hautes études en sciences sociales

BRIGITTE MOHR

Frankfurter Allgemeine Zeitung

le jeudi 31 octobre 1991, à 20 heures

à la Maison Heinrich-Heine

Fondation de l'Allemagne

Cité internationale universitaire de Paris

27 C, boulevard Jourdan, 75014 PARIS - Métro-RER : Cité-Universitaire

Entrée libre.

M. Jean-Louis Bianco, ministre des affaires sociales et de la solida-rité, avait qualifié, mardi 29 octobre sur Europe 1, de «scandaleuses» les affirmations du professeur Jacques Roux. Précisant qu'il avait fait ressortir les archives de son ministère, M. Bianco a déclaré : «ll n'y avait qu'on sous-estimait le danger – de ligne sida. Les sommes qui devaient être consacrées au sida, d'ailleurs fai-bles, l'ant été quelles que soient les opérations de régulation budgétaire, » Quant à M. Philippe Calavia, direo-teur de cabinet du ministre délégué au budget, M. Michel Charasse, et membre du cabinet de M. Laurent Fabius alors premier ministre en Fabius, alors premier ministre, en 1985, il nous a précisé que le Centre mondial informatique avait « deux ou trois grands axes de recherche, dont l'un était l'informatique médi-cale. De toute manière à l'époque, les voies budgétaires permettant de financer la lutte contre le sida étaient la recherche et la Sécurité sociale. On ne retrouvait sur le 47-13 qu'une ligne de 1,2 million de francs desti-née à financer l'élaboration de bro-chures par le Comité français d'éducotion pour la santé».

Interrogé sur cette note, le professeur Roux nous a expliqué que cette taxation du ministère au titre du Centre mondial informatique « avait contraint ses services à rogner sur les sommes qu'ils entendaient allouer aux mesures destinées à accompa-gner la mise en œuvre du dépistage supstématique du virus du sido dans les dans de sang». Ainsi qu'il l'avait expliqué à la fin du mois de juin 1985 lors d'une réunion du cabinet du ministère des offaires sociales, a trois millions de francs, à trouver sur le 47-13, étaient nécessaires pour financer ces mesures d'accompagne-ment. Il s'agissait en particulier d'of-frir à environ 100 000 personnes la possibilité de se faire dépister, de dif-fuser sous la forme de brochures des informations destinables qui courte mbdical, de mettre en œuvre une enquête épidémiologique, d'accorder des subepitemiologique, à destraer des sub-ventions à des associations et à l'Ins-titut Pasteur à condition que ce der-nier fournisse rapidement des tests de dépistage en quantité suffisante. En ourre, au cours de cette réunion, J'ai proposé que les tests de dépistage soient côtés B70, soit 120 francs». Après arbitrage, le ministère des affaires sociales, qui au départ prévoyait une cotation très basse, décidant de fixer le test à B45, soit environ 70 francs.

ment, il apparaît qu'en dépit des informations chiffrées qu'il vient de répond que partiellement aux accu-sations formulées par le professeur Roux. Dès lors, les questions restent entières. Les lourdes ponctions effecgraves problèmes à la direction géné-rale de la santé, les décisions de l'Hotel Marignon se sont-elles opposées à la mise en place de mesures préventives contre le sida dont quelques-uns avaient à l'époque déjà

JEAN-YVES NAU et FRANCK NOUCHI

tuées sur le budget alloué à la pré-vention générale ont-elles empêché la mise en œuvre de campagnes de prévention? Les cinq millions de francs alloués au Centre mondial informatique de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber ayant posé de

A l'Assemblée nationale

### Les mots pour le dire

La question a traversé tous les groupes de l'opposition de l'As-semblée nationale, mardi 29 octobre. A la réunion du groupe UDF, selon son président M. Charles Millon, on n'a parlé coue de cela», «Ce débat sur la transfusion sanguine est tellement grave que la classe politique ne peut pas ne pas l'aborder, sauf à renier son rôle», observe M. Mil-Ion. Reste à trouver les mots pour le dire, «Nous devons faire . attention à l'exploitation politicienne, on ne nous le pardonne-rait pass, ajoute le président du groupe UDF. Un sentiment partagé par M. Jean-Yves Chamard (RPR), qui refuse de voir l'opposition «tomber dans le piège de la politisation», et par M. Jacques Barrot, président du groupe UDC, qui estime que «la classe politi-que ne doit pas se livrer à des ments de comptes qui risquent de la déconsidérer ». «Nous ne devons céder ni à la récupération, ni à l'imprécation», met en garde M. François d'Aubert (UDF).

Le message est donc clair : les mises en cause directes des res-ponsables politiques de l'époque, dont M. Laurent Fabius, alors premier ministre, sont désormais à bannir, D'abord, constate avec un zeste de cynisme M. Millon, « parce que le mal est fait ». Ensuite parce que la classe politique, «confrontée, selon lui, à l'af-faire la plus importante de ces vingt dernières années », n'a jamais autant douté d'elle-même et de sa crédibilité. « Nous ne savons pas comment intervenir. en tant qu'hòmmes politiques, dans ce débats, confie modeste-ment M. Jean-Jacques Hyest

autant. Des mercredi, l'opposition entend bien saisir l'opportunité de la retransmission télévisée des l'interroger sur l'indemnisation des victimes et les poursuites judicialres. Pour le groupe UDF, c'est son président, M. Millon qui devait se charger lui-même d'interpeller le gouvernement sur l'urgence de la reconnaissance de la cdette de la nation à l'égard des personnes contaminées et de leur famille».

C'est donc au terrain, moins miné politiquement, de l'indemnisation que l'opposition devrait limiter ses interventions. M. Barrot a souhaité que « le principe reste celui de la solidarité, assumée par les contribuables, pus-qu'il y eu faute de l'Etat», mais il une contribution des assurances Le secrétaire général de l'UDF. M. François Bayrou, estime pour sa part que l'Etat doit assumer, seul, « toute sa responsabilité dans cette affaire» et qu'après «l'amnistie politique, il n'est pas imaginable de voter un texte rétroactif d'amnistie médicale». Quant à la recherche des responsabilités, l'opposition est tentée de s'en remettre, avec un lâche soulagement, à la justice. « A elle de faire son travail et de nous expliquer ce qui s'est passé de mars à septembre 1985 », note M. Chamard . «Il faut que le pouvoir judiciaire n'ait pas peur de mettre en cause non seulement des fonctionnaires, mais aussi des hommes politiques», ajoute M. Barrot

Un député centriste avousit : «Cette affaire, c'est comme l'am-nistie. Sauf que cette fois, on touche à la vie et à la mort des gens. On ne sait pes jusqu'où elle ve aller, qui elle va éclabous-ser, on sait seulement que personne n'en sontira indeme. On devine seulement au'on a une bombe dans la main et qu'elle peut tous nous faire sauter.

PASCALE ROBERT-DIARD

### Journée nationale d'action des infirmières le 7 novembre

29 octobre, a une action nationale le jeudi 7 novembre, à Paris, devant le ministère de la santé. Cette journée d'action, annoncée à l'issue d'une rencontre entre les différents syndicats et associations professionnelles présents aux négociations, remplacerait celle initialement prévue le 5 suivic.

La Coordination nationale infir- novembre. Les nouvelles proposimière (CNI) a appelé, mardi tions du ministre de la santé, M. Bruno Durieux, lundi 28 octobre, n'ont pas satisfait l'enscrible des organisations présentes aux négociations (le Monde du 30 octobre). L'opération «zéro infirmière», orga-nisée mardi 29 octobre, à l'initiative de la Coordination nationale infirmière, a été, semble-t-il, faiblement

### Un accord a été conclu entre le gouvernement et les compagnies d'assurances

Selon un communiqué publié dans la soirée du mardi 29 octobre par le ministère des affaires sociales et de l'intégration, les discussions en cours entre le gouver-nement et les compagnies d'assurances sur l'indemnisation des hémophiles et des polytransfusés contaminés par le virus du sida « ont considérablement avancé et suite aux déclarations faites le même jour par M. Jean-Louis Bianco, ministre des affaires sociales et de l'intégration, qui avait, une nouvelle fois, exprimé nisation rapide, juxte et équitable des personnes concernées ». M. Bianco avait alors précisé qu'il ne laissait que « deux à trois jours » aux compagnies d'assurances pour mettre en place un fonds d'indemnisation.

On indique de bonne source qu'un accord vient d'être conclu entre le gouvernement et les compagnies d'assurances. Le principe retenu est celui de l'indemnisation des victimes sur un fonds similaire à celui du fonds de garantie contre

les actes de terrorisme. Le montant des indemnisations se ferait ainsi selon les règles du droit commun. Aucune autre précision quant aux personnes concernées (séropositifs, malades du sida, ayants droit) et au montant des indemnisations n'a été donnée. Il reste à savoir quelle attitude adopteront les associations de malades qui viennent d'être contactées sur ce thème. Selon M. Bruno de Langres, président de l'Association française des hémophiles, aucune réponse ne pourra être fournie, pour des raisons techniques, avant deux à trois jours.

Parallèlement, les responsables du comité Languedoc-Roussillon de l'Association française des hémophiles viennent d'annoncer qu'ils allaient porter plainte pour l'humanité» contre neuf ministres ct plusieurs médecins responsables du système transfusionnel. Cette action vise notamment MM. Mauroy, Fabius, Rocard, Bérégovoy, Hervé, Evin, Nallet et Arpaillange,

JUSTICE

Les attentats contre les foyers Sonacotra devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes

#### «Pour faire peur»

Gilbert Hervochon a accepté de comparaître devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes spécialement composée de sept magistrats, qui jugent depuis lundi 28 octobre cinq hommes accusés d'avoir commis des attentats racistes contre des fovers Sonacotra. A l'agitation de cet homme de soixante-dix mardi 29 octobre en venant calmement exprimer leur frayeur et leurs interrogations.

de notre envoyé spécial Boudina Abderaman n'a pas compris. Ce 19 décembre 1988, il dormait dans sa chambre au premier étage du foyer Sonacotra de Cagnes-sur-Mer. Il s'est réveillé sur la pelouse, les jambres brisées. e L'explosion m'a projeté par la fenêtre, explique-t-il. Je ne savais pas ce qui se passait, je me suis retrouvé sur le gazon, en bas.» Il est resté quatre mois à l'hôpital. Hébété, son voisin de chambre, Georges Iordachecu, est sorti dans le noir sous une pluie de gravats. Il est tombé dans le cratère créé par la bombe posée devant sa porte. Blessé par les fers à béton tordus sous la déflagration, il aurait survécu à sa chute au rez-de-chaussée. Mais une seconde bombe placée dans le parking a explosé et une pièce de phare de voiture a tué l'immigré roumain.

«Je dormais, je ne sais pas ce qui s'est passé, raconte un autre résident. Le platre tombait. Il n'y avait plus de portes. Plus de murs. » Après un silence, il ajoute : « jusqu'à présent, je ne dors pas bien. J'ai des vertiges. » Les mêmes mots, la même frayeur, la même incompréhension sont

> Découpée comme un saucisson

exprimés par tous ceux qui cette nuit-là ont été réveillés par la

Abdelmajid Addaji, vingt-cinq ans, se souvient aussi des cris dans le noir de ceux qui couraient vers la sortie en pyjama. Il a fini sa déposition: la cour le remercie Il va quater la barre lorsque le courage lui revient. Il voudrait « leur » poser une question. Il se tourne vers les accusés et dit calmement : « Nous, les résidents, nous sommes venus travailler en France. Mais à cause de quoi ils ont fait cela? »
Dans la salle, un groupe d'immigrés approuvent. « On leur posera la question plus tard », décide le président William Vatrin. Mais Nicolas Gouges pout répondes. Nicolas Gouge veut répondre : C'est pas contre les gens qui travaillent, c'est contre ceux qui vendent de la drogue. » Auparavant, lorsque les résidents étaient encore dans la salle des témoins, il avait regretté la mort du Roumain en disant: « Nous ne voulions pas tuer. C'était pour faire peur. »

Ainsi, se dessine une esquisse des mobiles que la cour d'assises

spéciale ne semble pas pourtant pressée d'évoquer. « Faire peur » : c'est la définition du terrorisme et du côté des parties civiles, Me Mario Stasi, ancien bâtonnier de Paris, conseil du MRAP, et Me Patrick Quentin, conseil de la LICRA, ont multiplié les questions permettant d'aller au-delà des faits pour découvrir éventuellement pour découvrir éventuellement quels sont les maîtres à penser des accusés. Ils sont parfois suivis et Mª Didier Valette, avocat d≎ Gilbert Hervochon, s'étonne que certains e idéologues » ne soient pas dans le box. La défense s'infaire ait été « découpée comme un saucisson ».

Car d'autres personnes impliquées indirectement dans des attentats ont été jugées pour « association de malfaiteurs » par le tribunal correctionnel de Grasse, qui a condamné quinze prévenus, dont Nicolas Gouge et Gilbert Hervochon, le 15 octobre 1991. Parmi cux figurerait un conseiller militaire d'un pays africain. Faut-il faire le rapprochement avec le fusil-mitrailleur AA-52 que Serge Bayoni portait lors de l'attentat de Cagnes-sur-Mer et qui ferait partie d'un lot vendu à la République du Gabon en 1962? L'enquête n'a rien établi. De la même manière, un policier aurait dit à Gouge que certaines armes saisies venaient de la gendarmerie. Là encore, le dossicr n'apporte aucune certitude même si un enquêteur explique brièvement à la cour que le capi-taine Paul Barril a été entendu dans cette affaire à propos de

#### « Contre le racisme anti-français »

Le rôle du Parti nationaliste français européen (PNFE), dont les dirigeants ont été inculpés avant de bénéficier d'un non-lieu, n'est pas plus clair. La police semblait reascignée sur les activités de ce groupuscule néo-nazi, mais quand un avocat demande si les services de police étaient parvenus à infil-trer le PNFE, l'enquêteur répond : «C'est plutôt le PNFE qui infiltrait la police.» Et l'on parle aussitôt du mouvement La France avec sa

Autant de sujets à peine efficu-rés qui donnent aux débats un ton déconcertant renforcé par un déroulement inhabituel de l'audience d'assises. Ainsi les témoins sont-ils entendus avant que les accusés n'aient été interrogés pré-cisément sur les faits. Ils sont donc silencieux, sauf Hervochon qui inonde la cour de propos précipités où il plaide son innocence, dans un discours émaillé de remarques sur le spiritisme ou d'invectives envers la justice, la police, la presse ou même ses co-inculpés. Sa famille a été victime du nazisme, aussi il exige : « Qu'on cesse de m'emmerder avec Iluler. » Il se désigne comme un « pied jaune » ruiné au Vietnam, Il n'est pas raciste. D'ailleurs il affirme : « Je suis contre le racisme anti-français, »

Avec l'adoption des derniers points du «programme-cadre » quinquennal

### Les ministres des Douze débloquent près de six milliards d'écus pour la recherche

des Douze ont approuvé, lundi 28 octobre à Luxembourg, quatre programmes de recherche dotés d'un budget global de 1,33 milliard d'écus (9,3 milliards de francs environ). Ils complètent ainsi une série de dix mesures spécifiques composant le troisième « programmecadre » quinquennai dont le principe avait été adopté en décem-

Il aura fallu près de deux ans pour que les différentes instances de la Communauté européenne se mettent enfin d'accord sur le troisième programme-cadre quinquennal de recherche et de développement technologique. Les ministres des Douze avaient, en effet, adopté le 19 décembre 1989, sous

la présidence française, le principe de ce plan, doté de 5,7 milliards d'écus (39,8 milliards de francs). pour la période 1990-1994 (le Monde du 21 décembre 1989). Il n'avait, cependant, pas encore n'avan, cependant, pas encore pa être mis en œuvre à la suite d'un conflit sur ses modalités d'application qui opposait le Conseil de l'Europe, le Parlement, et la commission européens. Les désaccords portaient notamment sur l'accès des programmes de l'accès des programmes de recherche aux non-Européens.

La situation a été débioquée lors d'une réunion tri-partite en mars dernier. Les ministres pouvaient alors adopter dix programmes spé-cifiques en juin et septembre. Avec les quatre autres votés lundi, la quasi-totalité du programme-cadre est désormais approuvé. L'approbation d'un dernier petit volet concernant la coopération en matière de métrologie devrait sui-

lundi, le programme baptisé «Capital humain et mobilité» était particulièrement attendu par la communanté scientifique. Doté d'une enveloppe financière de 518 millions d'écus, il vise en effet à renforcer la recherche européenne en augmentant le nombre de chercheurs par différents moyens incitatifs (bourses de for-mation, développement de réseaux de coopération scientifique). La CEE compte environ CEE compte environ 580 000 chercheurs, soit 4 cher-cheurs pour 1 000 habitants, con-tre 7,7 aux Etats-Unis et 7 au

Les Douze ont également adopte un programme de recherche et de doté d'une enveloppe de

gramme de recherche dans le domaine de la sûreté de la fission nucléaire, doté de 198 millions d'écus, et un programme d'actions dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée, doté de 458 millions d'écus.

Sur ce dernier point, indique t-on au ministère de la recherche et de la technologie à Paris, la « prendre son temps ». Il convient, a estimé devant ses collègues le ministre français, M. Hubert Curien, d'approfondir la recherche fondamentale, afin que l'expérience européenne fasse référence and viendra le temps de lancer la construction d'un réacteur expérimental, en collaboration avec les Etats-Unis et le Japon, sur un site

**SPORTS** 

AUTOMOBILISME: Alain Prost licencié par Ferrari

### Divorce à l'italienne

Le constructeur automobile italien Ferrari a annoncé, mardi 29 octobre, qu'il avait rompu le contrat passé jusqu'à la fin de la saison 1992 avec Alain Prost. Le pilote français devrait être remplacé pour le Grand Prix d'Australie, dimanche 3 novembre à Adélaïde, par le jeune Ita-lien Gianni Morbidelli.

a la voiture était absolument impossible à conduire. Je n'avais pas vaiment l'impression d'être un pilote de formule I. Un bon chauffeur de camion avec des gros bras aurait pa faire pareil. Rien plus qu'une critique, ce jugement d'Alain Prost à l'isque, ce jugement d'Alam Prost à 1 sesse du Grand Prix du Japon a été un objet de culte, mais aussi une partie du patrimoine national. Le oilote français, qui a cu bien des démêlés avec la presse italienne depuis son arrivée au sein de la Scu-deria à la fin de 1989, ne pouvait ignorer l'écho qu'allaient provoquer ses déclarations. Dès le lendemain avaient d'ailleurs commence à instruire le procès d'un divorce devenu

Après deux ans d'expérience, le dépit et la désillusion sont, chez Prost comme chez Ferrari, à la hauteur des folles esperances qu'avaient fait naître le recrutement par la plus prestigieuse des écuries du pilote le plus titré en exercice. Celui que les Italiens avaient depuis longtemps surnommé «le Professeur » était, semblait-il, le plus qualifié pour

dial qui lui échappait depuis 1979.

Alain Prost, qui avait une revanche
à prendre sur McLaren-Honda et Ayrton Senna, s'était investi comme jamais dans ce défi. En plus de son rôle de pilote, il avait même expé et obtanu de participer à toutes les réuiques. Une première dans L'idylle avait duré quelques mois.

L'idylle avait duré quelques mois.

Avec quatre victoires, Alain Prost pouvait encore espérer obtenir son quatrième titre mondial lorsque surquit le premier grave incident au Grand Prix du Portugal 1990. Tassé au départ par son coéquipier Nigel Mansell, le pillote français avait Prost était alors passé au dénigre perdu la course et ses illusions. a Ferrori ne mérite pas d'être cham-pion du monde », avait-il aussitot déclaré. Il reprochait à Cesare Fiorio, le directeur sportif, de ne pas avoir imposé de consigne d'équipe. Les relations entre les deux hommes s'étaient encore dégradées durant l'hiver, puis au début de cette sai-

Très vite, le pilote français avait accusé Cesare Fiorio d'avoir fait le mauvais choix technique. Contraire ment à McLaren et à Williams, qui avaient conçu un nouveau chassis pour repondre aux nouvelles règles suppression des réservoirs d'essence de part et d'autre du pilote), Ferrari avait choisi une simple évolution par rapport à la saison précédente. Or ces retouches avaient rompu l'équili-bre général de la voiture, la rendant très difficile à régler.

Après les quaire victoires consécu-tives d'Ayrton Senna, Cesare Fiorio était limogé et remplacé par un trio

composé de Piero Lardi Ferrari Marco Piccinini et l'ingénicur Clau-dio Lombardi. Des changements qui n'allaient pas remédier aux problèmes techniques ni pallier l'ab-sence à la tête de la Scuderia d'un sence à la tête de la Scuderia d'un vrai patron compétent et, surtout, capable d'imposer ses choix aux dirigeants de Ferrari et de Fiat. Conçue à la hâte pour débuter au Grand Prix de France, la nouvelle Ferrari ne se révélait pas plus performante. Pour la première fois depuis 1980, le triple champion du monde comprenait ou il aliait terminer sa saison

Des critiques techniques, Alain Prost était alors passé au dénigrederia. Umberto Agnelli, le vice-président de Fiat avait répliqué en estimant que le pilote français n'avait « plus envie de se battre pour gogner ». Une dizame de jours avant le déplacement au Japon, Ferrari avait proposé um «divorce à l'amiable» à son pilote, qui l'avait refusé.

Alain Prost, qui recevait de 10 à 12 millions de dollars de Philip Morris pour piloter une Ferrari, a annonce, mercredi 30 octobre à Adelaïde, qu'il avait chargé ses avo-cats d'étudier les actions légales qu'il était possible d'engager après son licenciement. Il s'est déclaré « plutôt soulagé » par la fin de sa cellabora-tion avec Ferrari et espère des propositions de la part d'une autre écu-rie de formule i la saison prochaine. Il n'a pas voulu commenter un pos-sible départ chez Williams-Renault ou chez Ligier, « en raison d'une éventuelle action en justice ».

GÉRARD ALBOUY

TENNIS: Open de Paris

#### La Coupe Davis en tête La proximité de la finale de la

Coupe Davis, du 29 novembre au le décembre à Lyon, était sans doute à l'esprit des joueurs américains et, surtout, français appelés à disputer, mardi 29 octobre, la deuxième journée de l'Open de Paris. Sculs André Agassi, absent a Bercy, et Guy Forget, facile vain-queur de Patrick McEnroe, semsélectionnés. Le jeune Fabrice San-toro, qui avait été retenu jusque-là comme deuxième joueur pour les simples, a raté une belle occasion d'impressionner favorablement Yannick Noah, capitaine de la sélection française, qu'il retrouvait face à lui sur le court. Sa défaite fait le jeu d'Arnaud Boersch qui, après avoir climine Andrei Chesnokov, a passe le deuxième tour contre le Su cain Wayne Ferreira. A moins que Yannick Noah, qui rêve de mettre un terme à sa carrière profession-nelle sur une deuxième participation à la finale de la Coupe Davis, ne pour épauler lui-même Guy For-

Premier tour

J. McEnroe (E-U) b. Bergström (Suè.), 6-1, 7-5; Noah (Fra.) b. Santoro (Fra.), 7-5, 6-3; Kulti (Suè.) b. Pioline (Fra.), 7-6, 6-2; Volkov (URSS) b. Rosset (Sui.), 6-3, 6-4; Gilbert (Fra.) b. Jarryd (Suè.), 2-6, 7-5, 7-5; Hogsted (Suè) b. Grabb (E-U), 3-6, 7-5, 7-6.

Sampras (E-U) b. Cherkasov (URSS), 7-6, 6-2; Boetsch (Fra.) b. Ferreira (AIS), 7-5, 6-3; Svensson (Suč.) b. Prpic (You.), 6-2, 6-2.

 Deux responsables du casino d'Aix-en-Provence écrosés. - Sta-nislas Citerici, PDG de la Société nisias Citerici, PDG de la Societe
d'investissement touristique et
hôtelier du Sud-Ouest (SITHSO),
ayant en charge le casino d'Aix-enProvence (Bouches-du-Rhône), et
André Rollet, membre du comité
de direction de l'établissement de
lieux ont bis incultée d'abus de jeux, ont été inculpés d'abus de biens sociaux et faux en écriture de commerce et écroues lundi 28 octobre à la maison d'arrêt de Luynes. Les deux hommes, qui avaient été interpellés à l'issue d'une enquête menée par les poli-ciers parisiens de la brigade des courses et des jeux, sont soupconnés d'avoir émis des traites de cavalerie pour des sommes variant, scion les estimations entre 10 ct 20 millions de francs. Ces inculpations pourraient entrainer

L'un

Premier tour

Denvième 10tt

#### EN BREF

a Huit à quinze ans de prison réscau d'importation d'héroïne ira-nienne, la « Turkish Connection», et trois de ses complices ont été condamnés mardi 29 octobre par la sixième chambre correctionnelle de Nice, à des peines de prison allant de huit à quinze ans et à dix ans d'interdiction de séjour sur le territoire national. Le principal organisateur avait indiqué, lors du démantèlement du réseau en décembre 1989, que les bénéfices du trafic servaient à financer la lutte armée des Kurdes en Turquie et en Irak.

la fermeture du casino d'Aix-cn-Provence, dont le renouvellement d'autorisation était à la signature du ministre de l'intérieur.

sans l'autre Fayard Soudain, nous voici esseulés, L'un sans l'autre. Tout l'Occident

•• Le Monde • Jeudi 31 octobre 1991 13

l'une que l'autre! Une fois de plus, j'admire André Fontaine d'avoir, à chaud, réussi une vigoureuse synthèse sur l'état du monde.

se montre à la fois ravi et

désemparé. Les Français, qui

à l'aise. Il était si réconfortant

de décrire les deux super-

aiment la symétrie, se sentent mal

puissances comme aussi perverses

Jean-Baptiste Duroselle, Le Monde de l'Institut

FAYARD

PORTUGAL, LE NOUVEAU FESTIVAL EUROPALIA.

De septembre à décembre 91, le Portugal est en Belgique, pour vous proposer un panorama de sa culture dans le cadre d'Europalia 91. Europalia est une biennale des Arts et de la Culture dont la particularité est d'offrir une vision pluridisciplinaire de la vie culturelle présente et passée du pays invité. Après 9 pays d'Europe et le Japon, le Portugal est donc

Au programme, quelque 20 expositions d'art ancien et d'art moderne. Plus de 150 concerts de musique classique et contemporaine. De la danse avec le célèbre ballet Guibenkian. Du théâtre de toutes les époques. Du cinéma en compagnie, entre autres, de Manoel de Oliveira. Des colloques historiques et littéraires. Diverses animations. Ainsi qu'une exploration de la littérature avec Fernando Pessoa.

Par sa situation er ses découvertes, le Portugal était véritablement la porte de l'Europe sur le monde. Le carrefour des civilisations. Connu pour ses richesses, il recèle bien des trésors inconnus. Le festival Europalia vous invite EUROPALIA à les découvrir.

Pour toutes informations et le programme complet, appelez la Fondation Europalia International au 02-507 85 94.

L'Europe à la découverte du Portugal.



1:

contre des haut

responsables libyens Le juge d'instruction parisien

chargé du dossier sur l'attentat du DC-10 d'UTA (170 morts, le 19 septembre 1989), M. Jean-Louis Bruguière, a lancé quatre mandats d'arrêt internationaux visant des hauts responsables libyens, mercredi 30 octobre. Ces derniers ont été inculpés de « complicité d'assassinats et des-truction volontaire de biens et objets immobiliers par explosifs, infractions à la législation sur les explosifs, toutes infractions en relation avec une entreprise terro-

Outre ces mandats d'arrêt internationaux visant des responsables dont les noms n'avaient pas été rendus publics, mercredi matin, des notes de recherches ont été lancées par M. Bruquière contre daux autres hauts responsables libyens. Ces notes ne valent pas inculpation, contrairement aux mandats d'arrêt; il s'agit seulement d'instructions données aux services de police. A l'annonce des inculpations, la présidente de SOS-Attentats, Mr. Françoise Rudetzki, nous a déclaré que son association et les cent cinquante familles recroupées en son sein se félicitaient « de ce que le pouvoir judiciaire puisse aujourd'hui mettre en accusation la Libye, Etat terroriste. Elles vont exider du pouvoir politique que les responsables libyens soient remis à la justice française ou bien que des sanctions économiques et diplomatiques soient prises dans les plus brefs délais.

Vendredi 20 septembre, M. Bruguière avait présenté un film reconstituant l'attentat aux families des victimes et aux parties civiles concernées. Selon les avocats de SOS-Attentats, Bruquiè ro avait alors déclaré disposer d'un « faisceau de preuves et de présomptions » impliquant la Libye et ses services de renseignement.

ESPACE

pa fr:

Nouveau lancement parfait

pour Ariane

La fusée européenne Ariane a parfaitement réussi sa 47º mission, en placant sur orbite, dans la nuit de mardi 29 à mercredi 30 octobre, depuis le Centre spatial guyanais à Kourou, son troisième Intelsat-VI, le satellite civil de télécommunications le plus lourd jamais construit. Le lanceur a décoilé à 20 h 08, heure locale (O h O8 heure de Paris), après le remplissage du dernier étage de la fusée en oxygène et en hydrogène liquides. Le poids du satellite, 4 330 kg, est, en effet, aux ites extrêmes des capacités de la fusée européenne dans sa configuration la plus puissante. Ariane-44L (à quatre propulseurs d'appoint à ergols liquides). Sa charge utile était théoriquement à l'origine de... 4 200 kg. Les ingénieurs sont parvenus à l'augmenter, grâce, notamment, à un meilleur remplissage des réservoirs.

Dans les jours prochains, les techniciens procéderont à sept allumages du moteur d'apogée du satellite Intelsat-VI-F1, pour le pla-cer sur sa position définitive, à 36 000 km d'altitude au-dessus de l'Atlantique. - (AFP.)

□ Arrêt définitif de la première centrale nucléaire à eau pressurisée de France. - La centrale nucléaire franco-belge de Chooz A devait s'arrêter définitivement mercredi 30 octobre, après vingt-quatre ans de fonctionnement, a annoncé la direction de la centrale. Situé dans la pointe des Ardennes, sur une rive de la Meuse, ce réacteur de 300 mégawatts a servi de prototype, à la fin des années 60, pour le parc français des centrales nucléaires à eau pressurisée. Cet: arrêt ne marque pas, cependant, la fin du nucléaire pour la petite commune de Chooz (800 habitants) : sur l'autre rive de la Meuse, se poursuit la construction des deux réacteurs de 1450 MW de Chooz B, dont le premier devrait entrer en service en 1995,

**DES** Le Monde LIVRES

## **Devos** tout entier

«Ce texte avant de l'écrire, j'ai commencé par le dire. Dans un car. Pas dans le car pour Caen, dans le car pour Biarritz. J'étais en tournée, avec la compagnie Jac-ques Fabbri et on se réjouissait tons d'aller voir la mer. Au fur et à mesure qu'on approchaît de la côte, le plaisir montait. On est arrivé à Biarritz, il faisait un temps pourni, sombre, c'était d'une tristesse... Je suis entre au restaurant juste à côté du théâtre, assez maissade avec les comédiens, le garçon m'a dit: « Qu'est-ce que vous voulez?» Je lui ai répondu: « Je voudrais voir la mer». Le garcon m'a dit alors, je lui dois des droits d'auteur : « Yous ne pouvez pos, elle est démontée.»

» C'est quand même fabuleux, du moins pour la suite. Et j'ai dit : « Vous la remontez quand, monsieur?» Il m'a regardé un petit moment et m'a dit: « C'est une question de temps monsieur.» J'ai répondu « Je suis ici pour trois

» C'était parti. J'avais compris qu'il suffisait d'un prétexte. Je me suis aperçu que ce qu'on appelait le jeu de mots, c'est un jeu de l'esprit qui se sert des mots pour avancer et provoque le malen-tendu. Comment expliquer un malentendu par le truchement du texte si l'on n'a pas un mot qui veut dire plusieurs choses? Ce qui m'a frappé très vite, c'est que, grâce à un mot qui a un double sens, on introduit une erreur quelque part. Cette erreur, si on la dénonce, la vérité est tout de suite rétablie, et l'on retombe dans la raison. Mais si elle n'est pas dénoncée le mot reste, il s'impose et il s'installe dans la vie. C'est ça

#### «Qu'est-ce que ça mange, un comique?»

» Mes inventions démarrent toutes dans le quotidien. C'est le on ne peut pas en avoir un deuxième, c'est évident. On manque de tremplin, de point d'appui. ii y a une censure de la logique. Les gens ont une censure de la logique. Des que ce que vous racontez n'est pas logique, ca ne passe pas, les gens disent : «Je ne comprends pas ce que vous dites.» Pour les entraîner dans l'irréel, il faut à un moment les faire basculer dans un piège.

» Par exemple, le Millefeuille, c'est caractéristique. J'ai voulu écrire une histoire sur la faim et j'ai commencé par écrire le mot «fin». Voilà le piège. L'écris donc ce texte, et à force de parler de la faim, je suis pris d'une telle frin-gale, je vais chez un pâtissier. Et, finalement, le millefeuilles que je veux manger, je le donne à une petite fille. Sa maman lui dit : «Tu le reconnais, c'est le comique qui fait la grève de la faim pour nous distraire. » La petite fille nous distraire. » La petite fille interroge: « Mais qu'est-ce que ça mange, un comique?» L'homme de spectacle que je suis sort alors son manuscrit et le mange feuille par feuille, ssuf la dernière. Et les gens qui veulent avoir le mot de la fin: « Pourquoi ne mangez-vous pas la dernière? » Je réponds: « Et la part du pauvre?»

- En lisant vos textes depuis les débuts, on constate que vous avez commence par présenter un quidam, quelqu'un qui est loin. Puis vous vous etes rapproctié, votre héros est devenu « l'homme ». Désormais, c'est « l'artiste », en fait, vous n'avez cessé de vous rapprocher de vous.

- C'est bien ce que vous dites là. C'est vrai que maintenant je mets en scène l'artiste, c'est l'artiste qui parle, une espèce de personnage quand meme libre, dont l'esprit joue. Au début, c'était exactement comme dans les pièces de Ionesco, impersonnel. Jamais je a'ai dit M. Untel, je ne le décris même pas. C'est pour ca que je ne suis pas un homme de théâtre, il y faut des personnages et moi, les personnages, ça ne m'intéresse pas de les décrire. Il était grand, il avait une moustache... Ca ne m'intéresse pas. Il y a un type qui ren-tre et qui me parle, c'est ça qui m'intéresse. Alors, on est dans les idées, on est tout de suite dans des rapports humains. Le dialogue

Votra quidam du début, il était désarçonné par « la Mer», « le Car pour Caen», etc.

- C'est un peu ce qu'on appelle l'incommunicabilité. Dès qu'il entrait en communication avec les autres, c'était difficile et pénible. Il ne savait pas s'exprimer. C'était

se retourne, on se regarde. Il vient vers moi : «Dis done toi, j'ai une tête qui ne te revient pas?» J'ai vu le moment où il allait me frapper... l'ai répondu, mais pas du tout monsieur, non, au contraire, je ne vous connais même pas mais, a priori, je vous trouve sympathique et on a fini au bistrot. Vous aviez déjà plusieurs couches de masques, vous vous dissimuliez dernière ce quidam, vous faisiez avancer le petit bonhomme.

» Vous voyez la lacheté. Je ne suis pas un courageux, je jauge tout de suite: ou je suis plus fort que lui, ou il est plus fort que moi. Une situation, dont Coluche jouait très bien par moment. Et là, moi je me suis écrasé. Quand je suis rentré chez moi, j'ai fermé ma porte, j'ai retiré ma veste. Parfaitement, tu as une tête qui ne me revient pas, et je me suis mis à me battre contre une ombre. Tout à coup, j'ai pris conscience de ce que je faisais et j'ai noté : si on m'avait aidé...

Je suis bourré de masques.

C'est grâce aux masques qu'un tas

de choses se font. Les gens qui in tas de choses se font. Les gens qui prétendent ne pas avoir de masques ou qui n'en ont qu'un, qui vous disent, moi je suis comme ça, je m'en méfie. Quand ils enlèvent leur masque, qu'est-ce qu'il maste?

- Quelle horreur. Rien... Si on

- Bien sûr, presque tout a été écrit à partir d'impressions réelles.

«Il a fallu

que je travaille tôt»

C'était une période difficile,

comme pour le type de «Si on m'avait aidé»?

Ouand on a revêtu le manteau de

misère, il en reste des lambeaux.

Comment faire autrement?

reste?

- Qu'est-ce qui vous a humi-tié dans votre jeunesse, le manque d'argent?

se penche avec som sur votre travail des premières années, vous ne pariez que de choses qui ne vont pas tràs bien. - Une cassure. La cassure a été dure. J'étais au collège. J'étais un brillant élève. Un jour on est venu me chercher, me retirer en plein cours. Mon père avait fait faillite, il n'avait pas payé le mois, c'était fini. Nous étions sept. J'ai deux aînés et c'était moins dur pour eux aînes et c'était moins dur pour eux que pour moi parce qu'ils étaient déjà presque adultes. L'avais neuf ans. Mon père nous a emmenés à Paris, il s'est éloigné, il a fui. Donc, il y avait l'exil. On s'est retrouvé au Bourget, avec les avions en face qui décollaient, qui atternissaient. L'ai passé mon certificat d'études dans une perite érole. - Oui, j'étais dans la rue, sans argent, vuinérable, sans savoir de quoi demain serait fait. J'ai long-temps été dans un état fébrile, j'ai eu du mal à m'en défaire et je ne m'en suis pas vraiment défait. ficat d'études dans une petite école de banlieue. Ca a été tout le temps la misère pendant des années. Je sais ce que c'est. On partage le peu qu'on a. Je ne me souviens pas de m'être plaint. Dans la rue, je marchais... Je croise quelqu'un, je me retourne, il

Halles, avec un tablier qu'on me donne, qui ne me va pas et, tout de suite, je porte des charges. Après, j'ai mire des œufs, j'arrivais Après, j'ai mine des œnfs, j'arrivais à mirer six œnfs en même temps. Ca m'a aide pour la jonglerie. Une lois de plus, j'ai pris conscience que j'étais comédien, tout ce que je faisais, je le faisais en jonant, c'est-à-dire en en rajoutant un peu. La rumeur, les odeurs, le tumulte des Halles, les porteurs, la rudesse, le langage, et des personnages formidables. Je ne peux pas dire que l'étais malheureux. Mais, tout de j'étais malheureux. Mais, tout de même, quand, en mai 68, un étu-diant m'a traité de clown enrichi, je lui ai dit, vous ne connaissez

rien de mon trajet. » Il y a eu ensuite le travail obligatoire en Allemagne. J'ai y crevé de faim. Quand je suis revenu, je me suis inscrit aux cours du Vieux-Colombier. C'était la belle époque de Saint-Germain-des-Prés que j'ai vécu de A à Z des-rres que j'ai vécu de A à Z, mais toujours en crevant de faim! l'avais une petite chambre tout en haut d'un hôtel et je couchais sous le lavabo. Quand je devais aller voir quelqu'un, arrivé en haut de l'escalier, je regardais mes chaussures je vovais one ma semalle ne sures, je voyais que ma semelle ne tenait plus, et je redescendais. C'est bon de l'avoir fait, mais ce n'est pas bon de le faire. Ca abime, ca rend lâche. Il y a des choses auxquelles il ne faudrait pas goûter. Bien sûr, je m'en suis toujours sorti, mais ça laisse des traces. Si on m'avait aidé...

- Dans ces années vous étiez dans une espèce d'exclusion. Etre pauvre, c'est être exclu.

~ J'étais d'une solitude incroyable. On se demande pourquoi je

» Il a fallu que je travaille très ne suis pas dans le show-business tôt, à treize ans, avec la nostalgie des études. Je me retrouve aux je suis en marge tout le temps, je Halles auxon in tablica culon de la contraction de la co suis tout seul. Même pour inventer, je me débrouille tout seul.

- Le rire, pour vous, dans ces années-là, c'était le viatique du naufragé.

naufrage.

L'artiste, c'est flagrant, est un naufragé volontaire. Il se met toujours dans des positions impossibles, et, quand on lui dit, pourquoi faites-vous ça? il répond,
parce que c'est le plus beau métier
du monde... Alors qu'il passe sa
vie à mourir de trac, de peur.

- Lorsque vous écrivez vos textes, n'êtes-vous pas livré en fait au destin, à la fatelité des mots, des choses et des idées?

- Absolument. Ce qui est très intéressant, c'est de se servir de thèmes difficiles comme par exemple l'immigration. Je raconte que je suis allé au bord de la mer, il y avait de belles mouettes blanches, et puis, une année, je vois des corbeaux noirs sur la plage. l'inter-roge un homme du coin qui me répond : ce ne sont pas des corbeaux, ce sont des mouettes noires, les oiseaux ont aussi leurs problèmes d'immigration. Par ce biais, on peut parler de ce thème terrible.

On peut donc rire de tout? Vous citiez Coluche qui avait une forte propension à gratter là où ça feisait mal. Il avait une espèce de vulgarité voulue...

- Vous pensez qu'elle était vou-lue? On peut l'expliquer techni-quement mais est-ce que c'est intéressant? J'en suis sûr, le rire c'est une dégradation des valeurs. Vous dégradez des valeurs établies qui sont pesantes. Alors, pour vous en



\*L'avantage de l'ouverture

PRENET 1 4.4

ges was a server

2.1

### **COMMUNICATION**

A l'Assemblée nationale

# Le rôle du service public au cœur du débat parlementaire

M. Georges Kiejman a demandé, mercredi 30 octobre, la réserve du vote sur les crédits du ministère de la communication, ainsi que sur l'amendement visant à intégrer les recettes de parrainage dans les recettes du service public. Le budget de la communication s'élève à 12,9 milliards de francs pour 1992, soit une progens savent bien que je suis un comédien, et je dis que l'imaginaire, ça ressemble beauconn à une scène. Quand je rentre dans mon pied-à-terre, c'est comme si je rentrais sur scène. C'est-à-dire gression de 12,3 % par rapport à la loi de finances de 1991. Les députés se sont tous inquiétés de l'avenir de l'audiovisuel public et des risques que les compressions d'effectifs font qu'il y a un espace là, où tout est courir aux missions régionales de FR3. M. Kiejman a d'autre Quelle forme prendra votre part confirmé que la Société française de production (SFP) - Un délire plutôt. Une descrip-Un délire plutor. Une descrip-tion de situations et de gens que j'ai rencontrés dans l'imaginaire. C'est mon pied-a-terre. Un exem-ple. Avant, j'étais dans un hôtel, borgne d'ailleurs, ça coûtai les yeux de la tête, enfin, bon. Dans. pourrait être partiellement priva-

Aucun effort budgétaire, sur un secteur aussi sensible que celui de la communication, ne saurait échapper aux prismes variés de la lecture politique. Bien qu'en hausse de 12,3 % sur l'année pré-cédente, le budget 1992 de la communication (12,93 milliards de francs) a été jugé insuffisant par les députés de l'opposition. Le groupe RPR a surtout critiqué le «flou et l'incohérence» de la poli-Propos recueillis par DANIÈLE HEYMANN

le groupe communiste a mis en cause une télévision engagée dans une « spirale de médiocrité ». Quant aux députés socialistes, ils quant à l'avenir à moyen terme du secteur public audiovisuel.

Le cœur du budget de la communication est bien entendu constitué par la redevance (8,47 miliards de francs). Bien que le taux de croissance de cette taxe parafiscale (373 francs pour les récepteurs en noir et blanc et 580 francs pour la couleur) s'inscrive en baisse par rapport à l'in-flation (2,5 %, soit 160 millions de francs), les ressources qu'elle drainera en 1992 seront notable-

l'expansion du parc de téléviseurs, qui devrait rapporter 190 millions de francs au budget de l'Etat. Ensuite parce qu'une disposition de la loi de finances autorisera (sous réserve d'un feu vert de la Commission nationale informatique et libertés) l'accès des agents phagade de la lutte contre la que et libertés) l'accès des agents chargés de la lutte contre la frande aux fichiers d'abonnés aux chaînes cablées. Prudents, les services du Budget ont estimé le gain potentiel à 100 millions de francs, alors que la fraude totale est évaluée entre 1 et 2 milliards de francs.

Troisièmement, une modifica-tion des critères d'exonération devrait rapporter 60 millions de

tre de la communication a mis en valeur l'augmentation des ressources de A2 et FR 3, qui se partageront à parts égales 1 milliard de francs supplémentaires.

Concernant la Société française de production (SFP), en déficit quasi structurel, M. Georges Kiejman a confirmé qu'un projet de privatisation partielle était en cours de montage. Un holding scrait créé, où l'Etat resterait majoritaire mais où pourraient rentrer des capitaux privés. Des filiales de production spécialisées pourraient également être créées en associa-

#### Le projet de budget 1992

|                      |                                       | (6t) tullious                                | de Harlesi                    |                              |                                   |                                  |                                 |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Organismes           | A2                                    | FR3                                          | SEPT                          | RFO                          | Radio France                      | RFI                              | INA                             |
| BUDGET 1992          | 4 024,6                               | 4 065,8                                      | 545,7                         | 959,9                        | 2 281,1                           | 524,6                            | 532,4                           |
| Dont : Redevance (1) | 2 179,6<br>1 494<br>70<br>21<br>250,3 | 3 076,5<br>600<br>10,4<br>65<br>273,1<br>240 | 304.4<br>-<br>-<br>6<br>159.3 | 677,9<br>83<br>-<br>-<br>150 | 2 028,4<br>75<br>26,1<br>77<br>57 | 39,3 ·<br>5,3<br>-<br>0,2<br>471 | 211,5<br>-<br>-<br>296,3<br>5,4 |

(1) Investissement + exploitation.

#### affranchir ou pour parvenir à les bancs, il y avait un rideau rouge. On a frappé les trois coups et le rideau s'est ouvert. J'ai vu une forêt. La sensation de l'irréel. Et supporter, vous vous en moquez. Mais pour vous permettre de dégrader des valeurs, il faut qu'elles résistent, sans ça vous les détruisez. Tout est là. Si vous des résistents de la contraire puis, j'ai vu entrer sur scène des personnages, et c'était mes cama-cades de la classe à côté. Je les vous mettez à taper sur des valeurs qui sont fragiles, vous les tuez. A ce moment-là, ce n'est reconnaissais et ce n'était pas eux. Un phénomène de changement de personnalité. Ce qu'on appelle la

magie du théâtre, je l'ai reçu

» Il y a une dizaine d'années, je

savais la pièce par cœur. Peut-être

cet épisode se retrouvera-t-il dans

ce que je suis en train de préparer.

pied-à-terre dans l'imaginaire. Les

possible, où on pent rever.

cet hôtel, le propriétaire de l'hôtel me donnait à chaque fois le 37. Et

il n'y avait que 36 chambres.

Alors, je passais mes nuits à cher-

cher mon 37, dans les couloirs.

Jusqu'au jour où je me suis aperçu que le 37 c'était les couloirs.»

reve? Un livre?

elque chose qui a trait à mon

— Quand avez-vous pris conscience que vous étiez une sorte de thérapeute? Quand on ne sais pas pourquoi, j'ai repense à ca et j'ai repris.les Plaideurs. Je rit, quel que soit notre état, on

- Je suis sûr que c'est vital. Le rire est même la scule condition de survie avec le rêve. Le besoin de faire rire s'est déclenché en moi très vite, c'est une vocation. Favais cinq ou six ans, au collège pendant les récréations, je montais sur le perron et je racontais des histoires. Qu'est-ce que je pouvais viens pas. Je ne me souviens que des têtes devant moi. Ça m'a poursuivi longtemps parce que, après, ca a été le public. Des gens comme ca qui vous écoutent et suivent ce que vous dites, c'est quand même une révélation

#### «Je les reconnaissais. et ce n'était pas eux»

Vous ne vous revoyez pas mais vous revoyez le visage de

C'est ça, j'étais déjà sur scène. Le deuxième grand choc, encore plus important : les grands donnaient des représentations en fin d'année, à Tourcoing, au collège du Sacré-Cœur. C'était les Plai-deurs de Racine. Je devais avoir sept ans, on s'est assis sur des

PRENEZ L'AVANTAGE DE L'OUVERTURE. Avec des milliers de solutions sont nos collaborateurs qui font Tonte l'industrie informatique vous

des aujourd'hui une affic avec "The Ogen Advantage"\* Post vous, c'est profiter des innovations technologiques tout en conservant vos investissements passés. Quelles que soient les marques de vos ordinateurs, vous pouvez faire coopérer ensemble les applications, ajouter de nouvelles puissances informatiques, les répartir différemment en un système d'infor-

Network Application Support (NAS), notre architecture logicielle. Pour vous, c'est choisir de développer en interne vos applications informatiques multi-constructeurs

vous, c'est obtenir un service de qualité, proche et de niveau international C'est aussi cela "The Open Advantage". Car en matière de services, nous intervenons sur plus de 8 000 produits, provenant de plus de 800 sociétés informatiques différentes. Nous gérons des systèmes multi-constructeurs mation simple et cohérent, avec pour des dizaines de grands groupes. A chaque instant nos experts vous aident à concevoir, planifier et mettre en oeuvre votre infrastructure informatique en France et dans plus de 80 pays dans le monde. Vous le voyez,

encore plus nettement la différence. onvertes développées par nos \*\*\* Aussi nous encourageons leur collaborateurs et nos partenaires à travers le monde, vous prenez l'avantage du choix. Pour comment ils vous aider

"The Open Advantage" dépasse

Nous sommes convaincus que ce

largement la technologie!

ouverture d'esprit, leur autonomie et leur aptitude à la création de nouvelles solutions. Alors contactez les dès aujourd'hui au 05 205 205, demandez la brochure "The Open Advantage" Digital, et découvrez peuvent à prendre l'avantage de l'ouverture.

francs. Enfin deux dernières mesures devraient rapporter près de 750 millons à elles seules. La première est une astuce qui mois les délais de paiement habi-tuellement impartis aux usagers. Un raccourcissement qui fait de l'année 1992 une année comptant... treize mois et un douzième de recettes supplémentaires, soit 400 millions de francs. Enfin un effort budgetaire

consiste en un remboursement partiel des exonérations de rede-vance. Sur un manque à gagner de 2,5 milliards de francs, le budget de l'Etat remboursera 349,6 millions de francs.

#### «Le Radeau de la Méduse»

L'ensemble des mesures gouverementales apportera 1,4 milliard de francs de ressources supplé-mentaires au secteur public audio-

Sur ce seul chapitre de la redevance, les critiques n'ont pas manqué, à commencer par celles de M. Robert-André Vivien (RPR), qui a estimé que le «PAF (paysage audiovisuel français) ressemble au Radeau de la Méduse ». Le rapporteur spécial de la com-Le rapporteur spécial de la commission des finances a estimé que le taux de bausse de la redevance était largement insuffisant, que était largement insuffisant, que son « mode de fixation n'était pas bon» dans la mesure où chaque année « les excédents ne reviennent pas aux chaînes publiques avant la loi de finances recuficative», voire même le budget suivant. Quant à la répartition de la redevance, elle relève selon lui purement et simplement du purement et simplement du délire ». « La Sept a coûté en moyenne 300 millions de francs au contribuable. Pour qui? Personne ne la regarde.»

#### Prévisions | optimistes?

Tout en reconnaissant que le budget de la communication « peut apparaître modeste au regard des fonds publics alloués à

MM. Jean-Marc Nesme (UDF, Saone-et-Loire) et Christian Estrosi (RPR, Alpes-Maritimes), qui se sont inquiétés de certaines fermetures d'antennes ou de centres de production locaux de FR 3. M. Kiejman a justifié ces fermetures par la productivité insuffisante des centres locaux et réaffirmé sa confiance dans le plan proposé par M. Hervé Bourges, PDG d'Antenne 2 et de M. Jean-Jack Queyranne, député PS du Rhône et administrateur d'Antenne 2, s'est, quant à lui, inquiété du niveau de recettes publicitaires prévu pour

M. Christian Kert (UDC,

Bouches-du-Rhone) a largement

mis en doute la capacité de FR 3 à remplir sa mission de télévision régionale avec des effectifs réduits

et un programme d'économie drastique à réaliser sur deux ans.

Ces craintes ont été reprises par

Antenne 2 en 1992. «Sur l'année 1991, les prévisions ont déjà été révisées en juin et tout indique que, pour 1992, les recettes seront inférieures à celles prévues au budget » M. Kicjman a reconnu l'impossibilité de garantir le niveau de recettes publicitaires d'Antenne 2 et qu' « il faudra peut-être augmenter le financement public ». Bien que l'essentiel du débat ait

porté sur l'audiovisuel, certains députés se sont inquiétés de la décrépitude de la presse écrite. Hormis l'Agence France Presse, qui va bénéficier en 1992 d'une forte augmentation du tarif des abonnements tant en provenance des administrations que des organes de presse, les aides à la presse vont globalement baisser (moins 3 %) en 1992. Le débat s'est conclu tard dans la nuit de mardi à mercredi par la mise en réserve du vote du budget de la communication.

YVES MAMOU

#### Le CSA condamne la campagne menée par RTL et Europe 1

Le Conseil supérieur de l'audio-visuel (CSA) a fait ses comptes. Dans un communiqué rendu Dans un communiqué rendu public mardi 29 octobre, le CSA proteste, chiffres à l'appui, contre la « campagne de désinformation et de dénigrement » menée par RTL et Europe 1 à l'encontre de la politique d'attribution des fréquences sur la bande FM. A l'occasion du colloque « Vive la radio» qui a eu lieu le 25 octobre, radio» qui a eu lieu le 25 octobre, et surtout d'une émission radiophonique commune diffusée le même jour, les deux stations avaient estimé que la politique d'attribution des fréquences par le CSA ne tenait pas compte de leurs

Le CSA explique que pendant longremps les deux radios n'ont a pas cru à la modulation de fréquence... Mesurant leur erreur stralégique, elles tentent fallacieusement d'imputer leur retard à une discrimination dont elles feraient

l'objet de la part de l'instance de l'objet de la part de l'instance de régulation. » Le CSA ajoute que pour les cinq régions replanifiées (Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Champagne-Ardenne, Centre et Normandie), la zone de couverture de RTL est passée de 2,1 à 5 millions d'auditeurs notentiels tandis que d'auditeurs potentiels tandis que celle d'Europe 1 a augmenté de 1,5 à 4,8 millions d'auditeurs.

Reconnaissant qu'Europe i et RTL n'ont pas obtenu le droit de légaliser leurs antennes respectives de Toulon et Cannes, le CSA affirme que des autorisations ont été en revanche délivrées à ces deux stations, pour Marseille et Nice. Estimant que les «ambitions d'Europe I et RTL ne sauraient conduire à leur attribuer une part léonine des ressources heriziennes», le CSA déplore « que les deux stations alent organisé sur leur antenne un débat peu docu-menté, partial et désobligeant».



Dans sa très courte intervention, reproduite dans l'ouvrage, le président de l'association, M. Jacques Vautier, enfonce le clou. « La soupe des IUFM » explose t-il, va former des professeurs au rabais, recrutés à la va-vite en fonction des besoins. va-vite an fonction des besoins. Prenant le relai, la société des agrégés, dont M. Jacques Vau-tier est membre du bureau, réclame le 23 mai, dans une conférence de presse, l'arrêt de l'expériance des IUFM et de la réforme du CAPES. La société des agrégés déposera d'ailleurs, le 3 juilet, un recours en Conseil d'Etat concernant l'instauration d'Etat concernant l'instauration d'une nouvelle épreuve profes-

Point d'orgue de cette carripagne, une lettre ouverte au pré-sident de la République, récla-mant également l'arrêt de l'expérience, est publiée au début de l'été, signée de seize person-nalités parmi lesquelles le président de l'Association pour la qualité de l'enseignement et des

Le paradoxe est que M. Jacques Vautier, alors directeur de l'UFR de mathématiques de l'université Paris-VI et nommé depuis versité de Versailles-Saint-Quentin, est aujourd'hui directeur d'un des centres de l'IUFM de Versailles. Une nomination qui fait grincer quelques dents. Sur le terrain, «la soupe» paraît bien amère. Sabotage? s'interrogent certains. Ou entrisme dans la nouvelle institution d'un de set farouches opposants, bien décidé malgré tout à ne pas laismains des «petits pédagogues» de l'enseignement secondaire ?

M. Jacques Vautier pour sa part se déclare « très heureux » d'avoir été sollicité pour assumer ces fonctions par M- Frémont Lamourane, directrice de l'IUFM de Versailles, «En tant qu'univer sitaire, dit-il, mon rôle est de rap-pocher le plus possible la formation des maîtres de l'Université. C'est ce à quoi je vais m'em-

(1) Editions universitaires, sep-

## Déferlante scolaire à la Réunion

Outre-mer, l'explosion scolaire s'effectue sur fond d'analphabétisme et de chômage. Malgré des innovations payantes, les problèmes structurels demeurent

LA RÉUNION de notre envoyée spéciale

CLOTAIRE OLIcrottable opti-miste. Arrivé du Nord de la France en 1986, ce « métro » fut pendant douze ans maire d'une petite com-mune près de Douai et conseiller du rectorat pour la formation des maitres. Il règne aujourd'hui en vrai patron sur le collège de Petins-Ile, une commune rurale de 8000 habi-tants située au sud-est de la Réunion. Un collège banal et surtout à taille humaine puisqu'il n'accueille «que» 700 élèves dans un département où le plus gros collège, record absolu sur le territoire national, en rassemble 1 600.

Echec scolaire, chomage, isolement des familles et dégradation du tissu social : la population de Petite-lle s'écarte assez peu des standards réunionnais. Si le taux de chômage y est un peu moins élevé qu'ailleurs, touchant «sculement» 25 % des families du collège, le taux de sui-cide, en revanche, atteint des niveaux records. En outre, le quart des parents d'élèves du collège sont analphabètes.

Mais M. Oliveau garde les yeux terrains de sport et de tennis, ses ateliers de technologie remis a neuf, il rève de la piscine promise pour l'année prochaine par le conseil général, « Pour réaliser ce que j'ai fait ici en cinq ans, lance t-il, j'aurais mis dix ans en métropole. » Son cotlège est le plus gros dévoreur d'heures supplémentaires de l'acadé-mie : elles lui permettent de faire tourner ses classes avec des effectifs ultra-légers (une quinzaine d'élèves) à faire palir d'envie un enseignant les initiatives, PAE (projets d'action éducative), atcliers de pratique artis-tique ou séjours linguistiques organi-sés à Petite-lle, sous l'égide du col-

#### Ramassage des parents d'élèves

Mais la tâche est immense. La moitié des 720 élèves viennent des «hauts» de la commune. Mont-Vert, Manapany, Raine du Pont, Piton-Goyave. Les journées sont longues : beaucoup d'enfants se lèvent à 5 heures pour être à pied d'œuvre à 7 h 30 au collège. Et la vie est rude : la plupart sont issus de families très nombreuses et vivent dans une de ces cases en tôles qui proliferent un peu partout dans l'île. Une pièce unique pour dormir, une cuisine à l'extéricur, une petite cour.

Faire venir les parents au collège : c'est le premier défi que s'étant fixé M. le principal en arrivant à Petitelle. Mais il a d'abord fallu inverser les rôles, car ici, décréter l'école ouverte ne signific pas grand-chose.



Un samedi par trimestre, à l'occasion des rénnions parents-profesvont donc chercher les familles à domicile pour les amener au collège. Et lors de chaque fin d'année scolaire, le principal emprunte les sen-tiers des ravines, et grimpe à l'assaut des écarts pour inscrire lui-même les nouveaux qui entrent en sixième. Il peut ainsi faire la chasse aux élèves. Car à Petite-lle, comme dans l'ensemble du territoire réunionnais, quinze aus après la création du collège unique, il n'est pas rare de trou-

quinze ans qui sont encore en primaire. Non senlement les parents appréhendent de laisser leurs enfants descendre chaque matia dans la plaine, mais, surtout, les insl'école et protéger ainsi leur poste.

Ces enfants « du fond de la classe», comme ils se nomment cuxpassent ainsi près de dix années à l'école, sans rien apprendre ment qu'en créole en famille et par-

### Créole en scène

ils jouent à raconter, les yeux rivés sur la pointe de leurs termis, la main devant la bouche comme pour s'excuser. Malgré les hésitations, les mots que l'on cherche en français, ils inventent : l'histoire de Ti Paul, ouvrier d'usine, qui rencontre Merchat, person-nage un peu trouble, moité clochard-moitié sorcier. « oui fait dentelle devant la boutique», autrement dit qui boit trop, qui bat sa femme et qui « se sauve, tous les samedis, avec l'argent des allocations». C'est la vie de ces quinze gamins qui défile. Ils sont pour la plupart maillers (indiens), noirs ou comoriens. Cuinza élèves de sixième du col-lège du plateau Goyave, situé sur les hauts de Saint-Louis, sumom-

mée «la ville noire». A l'initiative du rectorat et du ministère de la culture, dans le cadre d'un forum sur le théâtre contemporain, une vingtaine d'auteurs dramatiques d'expression francophone ont été invités, du 14 au 20 octobre, a délaiss

tous les matins, les salles confor tables des causeries et des débats pour se rendre dans des classes de collège et de lycée.

Gerty Dambury, guadelou péenne, poète et dramatuge s'est retrouvée à Saint-Louis Cinq jours durant, elle a travaillé avec les enfants à construire et enrichir l'histoire de Ti Paul et Merchat, Michel Azama, du Centre dramatique de Dijon, s'est retrouvé, lui, propulsé en sixième d'accueil près de Saint-Denis. Et Henri Favory, auteur mauricien, au collège des deux canons, dans le quartier du Chaudron. Des récits, des histoires, des morceaux de dialogue, généralement en créole, ont ainsi été rassemblés. Les reprendre le fil des histoires ébauchées et de prolonger l'expé-rience. Dans la plupart des établissements, les ateliers de pratique théâtrale, qui existent dans vingt-cinq collèges et lycées, prendront le relais.

lent très mai le français. Au collège de Petito-lle, cette année encore, de 15 % à 20 % des élèves de sixième ont quatorze ans et plus, soit au

Duninner l'échec scolaire, c'est, bies str. le deuxième défi lancé par Clotaire Oliveau. Grâce à un traitement de choc en lecture-écriture pour les plus fables et à une politi-que très volontariste de suppression des classes-ghettos. Les résultats redoublait la sixième en 1984, ils sont 2 % aujourd'hui. Et l'orientation en CPPN (classe mé-profession-nelle de niveau), qui concernait encore 20 % des élèves de cinuième en 1981, a aujourd'hui pra-

La Rémion ne produisait qu'une quinzaine de bacheliers par an à la veille de la départementalisation, au seuil des années 50. Elle conduit aujourd'hui le quart d'une généra-tion en classe terminale. Mais la montre en résiste du système édit. montée en régime du système édu-catif ne des pas, comme en métro-pole, des années 60. « Au moment où se produisait, en métropole, la première explosion scolaire, la Réunion imposait à grand peine l'école obligatoire», insiste le recteur,

#### Quatre collèges et deux lycées par an

Pour l'ancienne lle Routhon, le visi tommant s'est produit au début des aumées 80, particulièrement en 1984, dans de la création de l'académie. Depuis, ce morcean de France perda dans Phémisphère sad, à 10000 kilomètres de la métropole, met les bouchées doubles. D'ici à l'an 2000, les effectifs scolarisés devraient augmenter de 25 % et ameser le département et la région à lèses et deux lyoées par an.

La nécessité d'accueillir tous les enfants âgés de douze ans en sixième, comme l'exice désormais la loi d'orientation, a conduit le recteur à mettre en place, à la dernière rentrée, me structure originale de prise en charge des élèves en grande. difficulté. Dix classes de sixième. expérimentales sont ouvertes dans sept collèges de l'île. Particularité : les élèves y sout soumis, sous la et formé pour cette tâche, à un tra-vail intensif sur la lecture et, d'une

C'est l'obstacle majeur sur lequel butent, systématiquement, toute réflexion et tout débat sur l'échec olaire à la Rénnion : les difficultés d'expression de nombre d'enfants scointisés, même au collège. Les enfants réuniounais, en effet, apprennent à lire et à écrire dans une langue qu'ils ne parient pas au quotidien, notamment dans leur famille. Et la proximité finguistique

entre le créole, la langue des parents, et le français, la langue de l'école, n'arrange pas les choses.

Pas plus que le flou artistique qui entoure, en la matière, la politique des antorités locales de l'éducation nationale et la pratique des ensei-

\*Les enfants qui arrivent à l'école n'ignorent plus le français », affirme le recteur. Sans doute. Mais la lec-ture des textes écrits produits par laisse perplexe. Sans outils ni forma-tions spécifiques, les enseignants, qu'ils soient « métros » ou d'origine résmionnaise (comme les deux tiers des instituteurs) ne savent pas par quel bout prendre le mot d'ordre officiel, consistant à « s'appuyer sur le fait linguistique créole pour amé-

#### Le français langue étrangère

pression, en arrivant à la Réunion gère, comme cet instituteur breton parachuté dans un cours préparatoire des «hauts» de Saint-Joseph an sud de l'île. Les seconds parce an sud de l'ue. Les seconds parce qu'ils praniquent eux-même les deux langues tout en ayant pour mission d'enseigner en français. « Moi, j'au-turise mes élèves à parler créole en classe. L'interdire revierd à reactive les trois quarts de la classe au silence», sontigne un instituteur de Saint-Lonis, une ville où les «Cafres» d'origine africaine dominent. «Et pais, là n'est pas la question. Les élèves nous disent que le créole suffit bien pour vivre ici. Ils sentent bien, confusément, que le français est la langue du développement et d'une promotion dont ils se ment et d'une promotion sentent, à priori, exclus à

Car ce formidable developpem du système acolaire ne doit pas faire ilinsion. Ser les 10000 jeunes sortis du système scolaire réunionnais en 1990, plus de la moitié (53 %) étaient sans diplôme. Le départe-ment, qui consomme à lui seul 10 % des prestations nationales du RMI (revenu minimum d'insertion) s'enfonce dans le chômage, qui affecte près de 40 % de la population active et 59 % des moins de vingt-cinq ans.

Ce déficit quantitatif frappe notamment l'éducation nationale L'université de la Réunion ne produit en effet que 300 licenciés pa environ alors que les besoins de l'île en nouveaux enseignants sont évalués à 700 par an pendant les dix prochaines années. S'ajoute à cela un autre défi : l'adaptation des formations aux besoins de l'économie. Dif-ficile à réaliser quand celle-ci produit à peine 2000 emplois par an que se disputent les 13000 à 15000 jeunes

CHRISTINE GARIN

## La percée à l'Est de l'OFAJ

Les échanges franco-allemands pour la jeunesse s'élargissent aux nouveaux Lander

Les clefs du savoir avec enthousiasme beaucoup d'Allemands de l'Est, qui obtensient carement l'autorisation de voyager avent 1989. Cette soil d'ouverture et matene de l'Est a ouvent, depuis queloues mois, un nonveau terrais enture à l'Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ), cet organisme créé il y a mic trentaine d'années pour développer les échanges entre la Volumes de 160 pages. Prix unique: 100 F France et l'Allemagne (1). La réunification allemande et l'ouverture des nouveaux Lander de l'Est expliquent Le système ainsi en grande partie l'augmentation de 5%, des 1990, du nombre de *Politique* ennes qui ont bénéficié de ces echanges. Ce développement devrait st confirmet en 1991. Pourtant, l'élargissement des

échanges franco-allemands aux jeunes vivant au-delà de l'Elbe a commencé lans un contexte très difficile, masque par la terrible montée du chômage, les risques de graves conflits sociaux et de tensions politiques, la disparition des anciennes structures et la greffe brutale de modéles importés Et surtout, les relations entre les 3 000 durant les six premiers mois de

Allemands sont souvent tenducs. 1991. Ce développement des activités

turelles de Francfort-sur-le-Main affirme sans détour : « Je me sens tage chez moi à Milan qu'à Dresde. » Comment expliquer ce malaise? Issu du Monvement des citoyens, le psychologue de Bedin-Est Wolfgang Nitsche est très clair : «Per-cus par les Wessis (les habitants de l'Ouest) comme des sous-développés, les Ossis se sentent dévalorisés.» C'est aussi le sentiment du syndicaliste Peter Seideneck, directeur du service Europe du DGB : «Les gens de l'Ouest doisent apprendre à vivre et à partager avec ceux de l'Est.»

pays de cocagne Cette solidanté, l'OFAI la pratique dejà avec les jennes des Lander orientaux : afin de les aider à participer aux échanges franco-aliemands, l'Office a créé un fonds spécial de 4 millions de france pour 1991. Et comme des associations libres de jeunes n'existent pas encore partout dans l'ex-RDA, il finance des programmes pour les individuels. Le nombre de s'inspirant de l'exemple de l'OFAI, ennes de l'ancienne RDA ayant par-un Office germano-polonais a même ennes de l'ancienne RDA ayant participé à des rencontres franco-allendes est passé de 1.000 en 1990 à

a d'abord touché le secteur scolaire. puisque 2 000 élèves de l'Est, en par-ticulier de Saxe, ont déjà été accueillis dans des établissements français cette année. Depuis septembre 1990, où les élèves peuvent à nouveau choisir cette matière comme première lungue, 10 % d'entre eux l'apparennent, contre 3,5 % en 1989. Parmi les plus de seize ans, les jeunes professionnels, les apprentis et les jeunes chômeurs ont constitué le groupe le plus impor-tant (49 % du total) en 1990. Et les réunions organisées par l'OFAJ dans les principales villes de l'ex-RDA out attiré un large public, qui compresait bon nombre de professeurs de fran-

En 1991, le budget de l'Office, qui atteint 154 millions de francs grâce à l'augmentation des contributions de Paris et de Bonn, favorise aussi l'accrossement des rencontres francoallemandes ouvertes aux ieures d'Europe orientale, et surtout aux Polonais: ces demices engagent plus facilement le dialogue avec les Alle-mands en présence des Français. En été créé le 17 juin dernier, jour de la signature du traité de bon voisinage entre Boan et Varsovie. Enfin l'OFAI

les plus défavorisés dans les sociétés françaises et allemandes, de plus en plus multiculturelles. Des programmes spécifiques à l'intention des immigrés out ainsi été mis en place et out permis, l'été dernier, à 120 jeunes vivant dans les banlieues des grandes villes françaises de participer à des échanges franco-allemands. D'une manière générale, ces rencontres ont aidé les jeunes à passer d'une attitude d'opposition à l'égard d'une autre culture à l'acceptation de sa différence. Cela est vrai pour les Beurs et pour les Allemands nés à l'est de

Dans une période si difficile pour eux, ces derniers attendent beaucoup de la France, dont l'image reste très bonne dans l'ancienne RDA, même si che est un peu datée : toujours très employée, bien qu'elle remonte aux années 20, l'expression « vivre comme Dieu en France » la définit comme un . pays de cocagne. Dans bien des cas, ies échanges avec des Français permettent en outre aux jeunes de l'ancienne RDA d'échapper à un face à face trop exclusif et étouffant avec leurs compatriotes de l'Ouest. LAURENT LEBLOND

(I) 51, rue de l'Amiral-Mouchez, 75013 Paris TGL : 40-78-18-18.

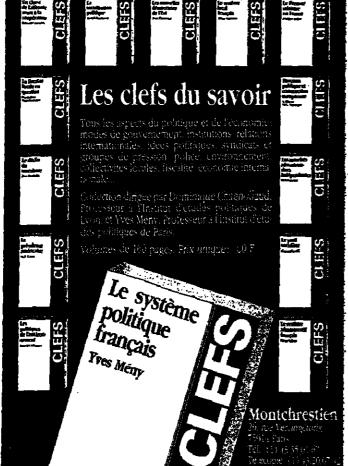

315

AND IN THE COLUMN

Remodelage des deuxièmes cycles et réforme des premiers cycles universitaires : le ministère accélère tous ses projets

E ministre de l'éducation, M. Lionel Jospin, aura-t-il le temps d'aller jusqu'au bout du programme qu'il s'était fixé pour l'enseignement supérieur en arrivant rue de Grenelle en 1988? Après les négociations sur la revalorisation du métier d'enseignant, la mise en place de la politique contractuelle avec les établissements et les lon-gues négociations sur le plan de développement Universités 2000, le voilà en tout cas à pied d'œuvre pour le dernier acte annonce : la rénovation des formations, des filières et des contenus.

" to the state of

27. Y = 4 GENT

an the Et.

0 1- 20° ( 1207)

"THE BUSINESS

C. B. Charge & Sec.

. अंधि प्रमाण्डाहरू

CONTROL TO

7 225

かん ちかば ()

and the last of the

Sec. 45, 144, 1650

Le dossier le plus brûlant est celui du remodelage des formations d'ingénieurs et de la réduction éventuelle à un an, des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. Le ministre de l'éducation nationale aura pu tester, depuis quelques semaines, l'oppo-sition faronche des intéressés à tout ce qui pourrait remettre en cause la pééminence des écoles dans le système français de forma-tion des élites (*le Monde* des 24 et 26-27 octobre). La mobilisation tous azimuts des enseignants, des directeurs d'écoles mais aussi du puissant lobby des anciens élèves laisse présager de sévères bagarres si le ministre va jusqu'au bout de ses intentions. Au point que, dans les couloirs gouvernementaux, certains se demandent des à présent si le jeu en vaut la chandeile.

Mais ce n'est pas tout. Depuis la rentrée, le ministère a également relance deux autres dossiers-clés: la rénovation des deuxièmes et surtout des premiers cycles universitaires. Dans les deux cas, reflexions et projets sont déjà anciens. M. Jospin paraît aujour-d'hui décidé à passer à la mise en

#### **Tollettage**

C'est particulièrement clair pour les deuxièmes cycles puisqu'une série de textes redéfinissant les diplômes nationaux de licence et de maitrise, dans toutes les disciplines, est soumise actuel-lement au CNESER (Conseil national de l'enseignement supé-rieur et de la recherche). Ces textes réglementaires ont un objectif simple qui fait l'objet d'un large accord : réduire considérablement le nombre des diplômes afin de clarifier le dispositif, de faciliter l'orientation des étudiants et d'assurer une meilleure lisibilité des formations, notamment auprès des

Ainsi, par exemple, les cent trente filières thématiques actuelles devraient être ramenées à une cinquantaine, recentrées sur des disciplines plus larges et micux identifiées. Et les quelque

cent vingt arrêtés particuliers, habilitant des diplômes spécifi-ques à telle ou telle université, devraient disparaître et être intégrés dans la cinquantaine de filières nationales, grâce à un volume horaire annuel laissé à l'initiative des établissements.

Au passage, le ministère prévoit de réduire sensiblement le nombre d'heures de cours afin de « faciliter le travail personnel » des étudiants et en particulier l'initiation à la recherche. Si le nombre d'heures minimum reste inchangé (350 heures par an), le maximum en revanche serait abaissé à 500 heures, soit une centaine d'heures de moins qu'actuellement, dans certaines disciplines comme les mathématiques. En outre les textes prévoient que ce volume horaire inclui des périodes de stage. Enfin, pour renforcer l'apprentissage de la recherche, est prévue la mise en place de licences et de maîtrise portant la « mention

#### Maquettes de premiers cycles

Autant de points sur lesquels l'avis – seulement consultatif – du CNESER a été nettement négatif. Cette opposition ne semble cependant pas devoir freiner la volonté manifeste du ministère d'aboutir rapidement et de publier ces textes réglementaires dans le mois qui vient. Avec une seule inconnue : le nouveau dispositif sera-t-il applicable, de manière généralidès la rentrée 1992? Ou bien une période transitoire sera-t-elle prévue pour permettre aux univer-sités de négocier, ou renégocier, leurs contrats quadriennaux avec l'Etat sur ces nouvelles bases? Si un accord de principe s'est

dégagé sur ce toilettage des licences et maîtrises, il n'en va pas de même pour les projets de réno-vation des premiers cycles. M. Jospin avait tracé, devant le conseil des ministres du 26 juin-dernier (le Monde du 27 juin) le cadre général de cette réforme, destinée à lutter contre la vieille maladie des DEUG (diplômes universitaires d'études générales) : celle des échecs et des abandons. Les grandes orientations sont

connues. Il s'agit tout d'abord de rééquilibrer les flux entre les diffé-rentes filières de premier cycle et, en particulier, de faire baisser la pression sur les DEUG en relançant vigoureusement les instituts universitaires de technologie (IUT) où 50 000 places supplé-mentaires devraient être créées dans les quatre ans à venir. En deuxième lieu, le ministère

souhaite multiplier les dispositifs d'information et d'orientation pendant les premiers mois du parcours universitaire. Et simplifier fortement, là encore, le paysage des filières afin de faciliter les

choix progressifs des étudiants. Aux quelque trente DEUG exis-tants, il subsituerait huit grands domaines de formation : sciences ; technologie; vie et santé; droit; économie-gestion; lettres-langues-cultures; sciences humainessciences des arts; enfin sciences sociales ont été ajoutées récemment pour maintenir la spécificité de l'actuelle filière AES (administration économique et sociale).

Enfin l'organisation pédagogique serait sérieusement remode-lée. La structure actuelle serait remplacée par un système de modules capitalisables moins nombreux que les actuelles « unités de valeur». L'obtention des modules de « premier niveau » permettrait d'obtenir un nouveau diplôme (le certificat d'études universitaires). Les étudiants pourraient alors poursuivre en « deuxième niveau » pour préparer leur DEUG classique ou, pour ceux qui seraient entrés dans les nouveaux instituts universitaires professionnalisés (IUP), pour pré-parer un DEUP (diplôme univer-sitaire d'études professionnalisées). Enfin le tutorat, assuré par des étudiants de troisième cycle, voire de maîtrise, encadrés par des universitaires, serait généralisé.

A la faveur de l'été, le ministère a donné forme à ce schéma géné-ral. Un projet d'a arrêté relatif au premier cycle universitaire », en date du 9 octobre, mais qui ne circule jusqu'à présent que de façon restreinte et informelle, confirme l'architecture générale des nouveaux premiers cycles et la précise sur des points importants. Paralièlement, des discussions, tonjours informelles, sont engagées pour établir, dans chacune des filières, des maquettes précises de Or ces deux démarches complé

mentaires commencent à provo-quer de sérieux remous chez les universitaires. Po principe tout d'abord. Ainsi le projet d'arrêté stipule, dans son article 1, que « le premier cycle des études universitaires constitue l'articulation entre l'enseignement secondaire et la poursuite d'études supérieures ou, le cas échéant, une insertion professionnelle ». Aux yeux de certains, une relie définition fait ressurgir le spectre de la « secondarisation » des premiers cycles, les tire vers le lycée et vers une vocation plus propédeutique que réellement universitaire. De même la disparition de toute mention des DEUST (diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques), créés en 1986, inquiète non seulement les universitaires impliqués dans ces filières mais aussi tous ceux qui y voient une voie utile de professionnalisanon des premiers cycles.

Le deuxième grief porte sur le volume horaire d'enseignement

prévu pour les DEUG et les futurs DEUP. Le projet d'arrêté fixe en esset une sourchette de 700 à 900 heures alors que le minimun en vigueur aujourd'hui, dans les DEUG scientifiques par exemple, est de 1 100 heures pour les deux

années et que le maximum peut monter jusqu'à 1 300 ou 1 400 heures. Soit une diminution prévisible de l'ordre de 25 % des horaires d'enseignement actuels. De là à soupçonner le ministère d'être plus préoccupé de l'accueil des flux croissants d'étudiants lors des prochaines rentrées que du niveau requis pour des formations de haut niveau, le pas est vite franchi par bon nombre d'universitaires.

#### Réductions ou déplacements d'horaires ?

A quoi le ministre réplique que ces volumes horaires ne tiennent pas compte du temps de tutorat qui sera prévu dans chacun des modules, ni des stages obligatoires dans les filières professionnalisées, ni du temps qui devra être consacré par les enseignants à la préparation des examens oraux. Au total, souligne-t-on Rue de Grenelle, les temps de formation seront grosso modo équivalents mais ils seront répartis différemment afin de permettre un soutien personnalisé aux étudiants en difficulté dans tel ou tel domaine. Il est clair cependant que le débat va être très vif, tant le ministère paraît intransigeant sur ce point et les universitaires inquiets de l'allègement de la formation de base universitaire, surtout si on la com-pare à la situation des IUT on des classes préparatoires.

Enfin les premières discussions sur la définition des maquettes de diplôme ont, là encore, suscité l'inquiétude. Entre les filières actuelles, trop étroites aux yeux du ministère, et des filieres trop larges et trop floues, le cabinet de Jospin s'ellorce de trouver une voie étroite per-mettant une spécialisation progressive au fil des semestres et des deux « niveaux » du premier cycle. Cette approche assez directive, comme la définition assez stricte des différents modules (une douzaine sur deux ans) et de leur contenu font craindre aux universitaires que leur part d'initiative et d'autonomie soit réduite à la portion congrue. La volonté affichée du ministère

est de mettre en œuvre cette réforme, du moins partiellement, dès la rentrée 1992 et, par conséquent, de fixer le nouveau cadre réglementaire avant la fin de cette année. Au risque, selon bon nombre d'observateurs, de braquer la communauté universitaire sur un sujet traditionnellement très sensi-GÉRARD COURTOIS

SOURCES

### Le chouchou de la maîtresse

ES chouchous, moi?

Jamais. \* La réplique
fuse, appuyée par le
regard clair de l'innocent missement mis en cause. Pour l'enseignant, le soupçon est inaccepta-ble. Il lui faut traiter à égalité tous les enfants de sa classe. Les tous les entants de sa ciasse. Les élèves, pourtant, le connaissent bien, ce préféré qui n'existe pas. « Le proj est toujours en train de faire attention à lui », dit l'un. « Il est devenu le chouchou, et comme par hasard, c'est lui le premier », renchérit l'autre.

Attiré sans aucun doute par les tabous, M. Philippe Jubin n'a pas résisté à la tentation : décortiquer ce qui dérange. Pour aggraver son cas, cet instituteur spécialisé, docteur ès lettres, apparaît comme un récidiviste. En 1988 déjà, il s'était penché sur la terreur des enseignants, l'Elève tête à claques, ce pertur-bateur qui pousse le prof à bout. Deux ans plus tard, il s'attaque avec le même bonheur à un autre personnage singulier, le Chouchou ou l'élève préféré (1).

Qu'il s'appelle Alcibiade pour Nicolas ou La Crique dans la Guerre des boutons, le chouchou est d'abord le résultat d'un phénomène de groupe. Est chouchou celui que la classe désigne chou celui que la classe désigne comme tel. Pour être « élu », il doit se distinguer et devenir conforme aux attentes du profes-seur. Une dimension affective s'introduit alors dans la salle de classe; à l'enseignant de la gérer.

Philippe Jubin distingue deux profils de chouchou. Le modèle le plus répandu est celui d'un élève à l'intelligence reconnue, travaillant bien et participant activement à la vie de la classe. activement a la vie de la ciasse. Le second type, plus rare, fait référence à un aspect méconnu de la vie du favori : « Il a des problème... » Le préféré s'enveloppe alors d'un halo de mystère qui explique l'attention dont il est l'objet.

#### n'existe plus

L'auteur ajoute une autre dimension à ces portraits-robots : l'apparence. Cette dis-tinction n'est pas sans connota-tion sociale : le chouchou est tion sociale: le chouchou est mignon, bien habillé, bien élevé et il arbore, comme il se doit, de superbes cahiers Clairefontaine. Bref, il est le plus souvent issu de milieux aisès. Le phénomène de l'élève remarqué malgré ses mauvais résultats seolaires et son milieu défavorisé reste marginal. Cette analyse doit être nuancée Cette analyse doit être nuancée dans les classes maternelles, où le critère de réussite scolaire n'est pas déterminant.

Le préféré est le révélateur d'une situation anormale : la classe devient le lieu de l'injustice. Pour cette raison, l'ensei-

gnant refuse d'avouer une préférence et lorsqu'il la reconnaît, rence et lorsqu'il la recomanie.
c'est pour ajouter : « Mais je ne
le montre pas. » Car, s'il a un
chouchou, c'est qu'il privilégie
un élève par rapport aux autres. un ciève par rapport aux autres.

« Cela est intellectuellement insupportable et moralement injustifiable, principalement au regard de l'équité, fondement de l'école laïque et condition première du bon exercice du mière la post M. Lubin les autres de l'école laïque par M. Lubin les aux montres du bon exercice du mattier post M. Lubin les aux montres de la lain les aux m mètier », note M. Jubin. Les dangers de cette préférence sont connus : l'adulte risque d'étouffer l'élève en exerçant sur lui une trop grande influence.

Bien que dérangeant, le favori exerce cependant une véritable fonction au sein du groupe : il fournit une explication acceptable aux difficultés des autres. Le comportement de l'enseignant devient un obstacle à la réussite des élèves non élus. L'accusation de chouchoutage déresponsabilise et déculpabilise l'ensemble de la classe. Le recours au chouchou est si sim-ple que s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer.

Etre l'élève préféré n'a pas que des avantages. Au contraire. des avantages. Au contraire. M. Jubin va jusqu'à évoquer le mal-être du chouchou, qui risque tout d'abord de perdre ses copains. Il peut aussi être frappé d'ostracisme par ses condisciples: a Si l'on est du côté du cord au ne peut plus être troer les prof, on ne peut plus être avec les élèves.» Devenu bouc émissaire, le favori soude le groupe. A l'en-seignant de rétablir l'équilibre menacé. D'autant que, pour certains, la souffrance est réelle. Comme pour Corinne, une collégienne, qui làche : « Moi, je ne demande qu'à être élève. »

MICHÈLE AULAGNON Le Chouchou ou l'élève préféré, Philippe Jubin, ESF édi-teur, 125 pages, 130 francs.

11 Guides des grandes écoles et des universités. Les annuaires se multi-plient, toujours plus complets et minutieux, pour présenter les établis-terneus d'enseignement minuticus, pour present les cuents sements français d'enseignement supérieur. Ainsi le l'EFI (Comité d'études sur les formations d'ingénieurs) vient de publier le Guide Bouchon, qui rassemble en 23 liches très détaillèes et plus de 700 pages les grandes écoles et les formations d'ingénieurs. La Conférence des grandes écoles, de son côté, vient de rééditer l'immaire de ses établissements membres, comprenant à la fois écoles d'ingénieurs et écoles de commerce. Enfin, l'Etudium a réédité récemment, en quarte volumes très fouillés, con Anquaire des universités, des nant, en quatre volumes très fouillés, son Annuaire des universités, des écoles d'ingénieurs et des écoles de

Guide Bouchon, CEFI, tel. 40-76-04-99. ► Annuaire de la Conféren

 Annuaire des universités, des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce, l'Etudiant, écoles de commentél, 48-07-41-41.

j'ai une idée mais...

... je n'ai pas de notoriété ... je ne sais pas par où commencer ... je n'ai pas de relations ... je n'ai pas l'expérience de l'entreprise ... je n'ai pas d'appuis financiers mais je suis prêt à tout pour que mon projet gagne!

Vous avez une idée géniale se rapportant à la communication Vous avez moins de 30 ans Vous allez créer ou vous démarrez votre entreprise Vous êtes motivé pour gagner

Alors, contactez la Fondation Jacques Douce, 136 Av. Charles De Gaulle - 92522 Neuilly Cedex avant le 06/01/92 pour recevoir votre dossier d'inscription.



Depuis maintenant 8 ans, la Fondation Jacques Douce aide les jeunes créateurs d'entreprise à préparer et à réaliser leurs projets, autour d'un concours qui récompensera les meilleurs.

Grâce au soutien d'importants décideurs économiques, la Fondation Jacques Douce vous apporte, à vous, jeunes créateurs, tous les appuis nécessaires à la réussite de votre entreprise.

DELEGUE GENERAL: MARIELLA BERTHEAS 136, Avenue Charles De Gaulle - 92522 Neuilly Cedex - Tél. (1) 47 47 38 36 - Fax (1) 47 47 80 01

FONDATION JACQUES DOUCE

PRÉCISION DE LA SARL Langues et entreprises dont le siège est à Paris, 18, rue de Tilsitt. Il n'existe aucun lien entre la

SARL Langues et entreprises et le Forum LANGUES & ENTREPRISES organisé les 7, 8 et 9 novembre 1991 à Paris Espace Champerret. Ce forum est organisé par la SARL CIVL-LANGUES MAGAZINE dont le siège est sis 102, av. des Champs-Elysées 75008 Paris.

Des prix à vous faire partir !

**NEW YORK** 

2690 Aller et retour

Vols réguliers Tél.: 40 53 07 11 181, bd Pereire, 75017 PARIS

Se Monde LIVRES

EMAIN NOTRE SUPPLEMENT DES

à l'Est de l'OFAJ

à la Réunion

Maigré quelques manifestations sporadiques, ici et là, d'éleveurs et de viticulteurs, un calme relatif est revenu dans les campagnes françaises. L'annonce faite le 24 octobre par le président de la République d'un plan détaillé en faveur de l'agriculture, englobant l'ensemble des revendications paysannes, a assaini un climat qui depuis plusieurs mois tournait à la jacquerie. Avec en arrière-plan à Bruxelles la réforme de la politique agricole commune (PAC) qui vient d'entrer dans une phase

décisive et qui est fondamentale pour la France, premier pays agricole de la CEE.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, M. Louis Mermaz, rencontre donc mercredi 30 octobre les principales organisations syndicales et professionnelles, comme il le fait régulièrement, dans un état d'esprit apaisé et constructif. A l'ordre du jour : l'allègement des charges fiscales et sociales, le financement des préretraites, les aides aux éleveurs de bovins, bref tout ce qui est constitutif du

revenu des agriculteurs, ainsi que le développement des carburants à base de produits agricoles et l'avenir du monde rural.

Sur ce dernier point, M= Edith Cresson s'est engagée lundi 28 octobre à Angers à réunir avant juin 1992 des « assises nationales de l'espace rural ».

Près de deux cents cantons du centre de la France, des massifs montagneux, de certaines régions de l'Ouest, sont en effet menacés de désertification et cette situation appelle une vigoureuse relance de la politique d'aménagement du territoire.

### Une très grande diversité

Les femmes et les hommes qu'il est convenu d'appeler «paysans» sont des gens d'une grande diversité. Les laboureurscultivateurs traditionnels n'ont pas grand-chose à voir avec les vignerons du Médoc ou les horticulteurs de l'arrière-pays niçois. Quoi de commun entre un éleveur de bovins à viande du Cantal, un betteravier de Picardie et le berger du Queyras ou le forestier des Landes? Et entre le «gros» exploitant de la Beauce et le Breton âgé des monts d'Arrée qui se demande à qui il va céder sa propriété de 25 hectares

m c frau par der affe ma

per lor M. 3,4 prc d'E ful cox for

élé le ret

pai fra poi tre ile eni plu

Diversité sociologique, économique, géographique : diversité aussi, voire contrastes marqués, dans les revenus. Si les producteurs de lait souffrent des quotas, si les paysans spécialisés dans la production de viande bovine du Massif central sont pour beaucoup d'entre eux au bord du gouffre, les agriculteurs bretons en revanche ne se plaignent pas du tout des cours actuels du porc ou de la volaille, ce que l'on nomme laidement les «cultures hors sol»: avec, de Saint-Brieuc à Brest, les conséquences graves que l'on sait pour l'environnement et la salubrité des campagnes et des gens.

Prompts en général à prendre la tête des manifestants, les agriculteurs bretons ont, d'ailleurs, participé au grand rassemble-

ment parisien du 29 septembre davantage par solidarité que par nécessité immédiate.

Bref, lorsque l'on aborde les questions des ressources ou du niveau de vie des agriculteurs, il est nécessaire de bien avoir à l'esprit qu'il existe en France et dans la plupart des autres pays européens - « des » agricultures. Un pluriel qui s'impose d'autant plus que certaines productions bénéficient, à cause des dispositifs européeus, d'abondantes subventions (viande ovine) tandis que d'autres (produits maraîchers, vins de qualité, céréales) se « débrouillent » seules avec le marché.

#### Des retraites misérables

Globalement, selon la Commission des comptes de l'agriculture qui s'est réunie en mai 1991, le revenu moyen par exploitant aura progressé de 9,3 % en 1990. Une hausse qui fait suite à une augmentation, l'année précédente, de 6.7 %. Mais sur une plus longue période, et malgré la remontée des deux dernières années. le revenu rattrape à peine le niveau de 1973. Et denuis vingt ans. c'est entre 1973 et 1980 que la chute aura été la plus forte.

L'analyse ne serait ni complète ni significative si l'on occultait l'agriculteur partant en retraite le coût des facteurs de produc-

Revenu brut par exploitation

tion ou le prix de vente des produits eux-mêmes. Or, depuis cinq ans pour les premiers et dix ans pour les seconds, la tendance est à la baisse. Les prix des aliments du bétail (l'essentiel étant importé), des engrais, du fuel, ont chuté, ce qui a allégé d'autant les charges des paysans. Mais sur les marchés les produits végétaux et animaux ont marqué eux aussi un recul très proponcé, surtout pour les moutons, les bovins, le lait, Là encore une analyse fine par région et par type d'agriculture s'impose avant de tirer des conclusions générales. L'exploitant de la Marne, disent les statistiques officielles, tire de son travail un revenu net six fois supérieur au moins à celui du

Il ne suffit pas de produire pour vivre, il faut aussi penser à sa retraite et à ses successeurs. Le président de la République s'est déclaré d'accord il y a quelques jours pour faciliter les préretraites des paysans âgés de 55 ans. Si l'on table sur quelque 50 000 demandes par an assorties d'une pension qui ne devrait pas descendre au-dessous d'un minimum de 40 000 francs par an, il faudrait dégager 2 milliards de francs dans le budget de 1992. Des comparaisons qui remontent à 1988 indiquent que touchait 1 720 francs par mois

Savoyard.

(3 000 à 4 000 francs s'il a exercé en outre d'autres métiers pendant sa vie), quand la moyenne française s'élevait à 6 000 francs environ.

Quant à la législation sur la transmission des exploitations. elle constitue à la fois un monument de complexité fiscale et un labyrinthe de chausse-trapes. La FNSEA affirme que, pour une exploitation qui dégage une bonne rentabilité, les droits de succession atteignent cent fois le niveau allemand...

FRANÇOIS GROSRICHARD

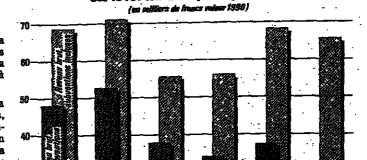

Viande bovine : Incidence des subventions

sur le revenu brut par exploitation

Source : Caisse nationale du Crédit agricole

Un éleveur dans l'Allier

### Gérard, « le dos au mur »

MOULINS

de notre correspondant A quarante-six ans, Gérard perd la moral et se laisse gagner par l'exaspération. Marié à une femme qui le seconde dans l'exploitation, père de deux enfants, cet éleveur, installé sur 65 hectares, aux confins de l'Auvergne et de la Bourgogne, en pleine terre charolaise, manifeste dans la rue « depuis toujours parce qu'il faut défendre la profes sion a. Mais aux habituels at plutôt tranquilles défilés qui convergent vers la préfecture de l'Allier, il a depuis deux ans ajouté les plus discrètes et percutantes opérations nocturnes de « contrôle » de camions de viandes d'importation: « Notre

problème repose entièrement sur les viandes provenant de l'Est. > Gérard n'est plus syndiqué. mais que le mot d'ordre vienne d'une organisation ou d'agriculteurs isolés, il ne fait pas de distinction. Il choisit de s'y associer cheque fois que le motif est bon», et le contrôle des importe tions entre dans cette catégorie Alors, cette année, plus souvent qu'en 1990, il a rejoint à plusieurs reprises, en soirée, le groupe de vingt à trente collè-gues, parfois à l'initiative du CDJA, quelque part au bord de la grande route Centre-Europe

Atlantique. Un seul but : attirer l'attention en vérifiant la teneur et l'origine des cargaisons, le plus souvent destinées à un grand abattoir du département, mis en accusation sparce qu'il travaille à 40 % à l'importation ». Du côté de Dompierre-sur-Besbre, les actions se sont souvent durcles en cours de

sont pour rien». Gérard affirmen'avoir jamais rencontré de collègue provocateur ou violent, e seulement des agriculteurs sans autre solution pour exprimer leur désespoir». Les cargaisons ont parfois été déversées sur la chaussée comme le 2 octobre, ou bien les pauvres vaches polo-naises destinées aux îles Canaries ont été lâchées face aux

#### « L'exaspération face à l'immobilisme»

CRS. C'était la 16 octobre.

Si le mouvement ne revêt peut-être pas à chaque fois un caractère syndical, «il est toujours professionnel », seion Gérard, qui, à la tête d'un troupeau de cinquante-cinq vaches, ne croit pas plus à l'avenir de la filière bovine qu'à la diversification amorcée dans l'aviculture. Aujourd'hui, c'est le vide. Depuis cuinza ans. les investissements n'ent pourtant pas manqué pour développer l'exploitation. Mais, comme dans chacun des départements de ce que l'on appelle le «bassin allartant», les ressources ne permettent plus de répondre aux engagements. Et les trésoreries sont sérieusement malme-

«L'absence de perspectives nous fait perdre patience. Nous manifestoris pour la défense de notre métier. La racine de notre mal, c'est l'importation de la viande qui fait baisser les cours. Elles entrent souvent à 11 francs le kilo et sans trop de contrôle sanitaire. Personne ne retrouve son compte, évidemment, pas nous, mais pas plus le consom-

moindre qualité au même prix chez le boucher. Le système ne profits qu'à une poignée d'indivi-

veur de l'Allier : ces coups de gueule et ces opérations commando pour attirer l'attention de l'opinion et des pouvoirs publics, equi attendent que les manifes tants cassent pour commencer à négocier». Selon lui, « aucune profession ne pourreit supporter VOIT SOIT (SVENU 30 % ou de percevoir des salaires nettement inférieurs au SMIC pour douze à quinze heures de travail quotidien ». La violence, qui se situe dans le camp des agriculteurs, s'explique par isme ».

T-1

125.50

100 p.

· 1

State of the

. .

Salar Salar

17.72

9 ....

\* 740.534

F 1985

CANAGES AND AND AND

- ¥

State :

«Nous ne demandons qu'une seule chose, une juste rémunéretion par le prix, non par des aides qui transforment les agriculteurs en assistés. Quand nos collègues sont arrêtés pour l'interception d'un camion, nous ne nouvons que résqu. Darfois violemment, parce que nous sommes provoqués. Quand il n y a pas de CRS, cela se passe bien », ajouta Gérard. Se déclarant persuadé que «l'opinion publique comprend les paysans, comme elle a compris les infirmières », Gérard prédit un durcissement des actions, en particulier si l'un de ses amis, inculpé voila quelques semaines pour avoir heurté deux gendarmes mobiles, est condamné. « Nous ne laisserons pas faire cela. Il faut se souvenir que nous n'avons plus rien à perdre »

**JEAN-YVES VIF** 

## (en milliers de francs valeur 1990)

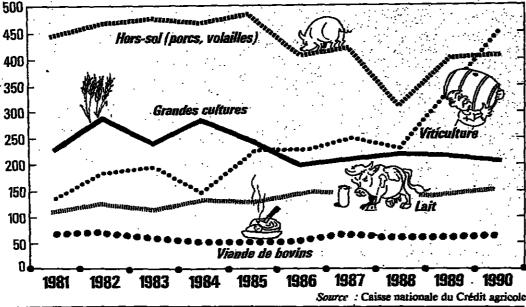

### Aux Pays-Bas: performance à tout prix

**AMSTERDAM** 

de notre correspondant

Etre confronté à des agriculteurs en colère n'est une sinécure pour aucun responsable politique curo-péen. Pour un ministre néerlandais, c'est un supplice. Question... d'inhabitude. Aussi M. Piet Buk-man avait-il l'air particulièrement crispé et le teint franchement livide lorsqu'il dut, le 30 septembre, partager son petit déjeuner avec une poignée de céréaliers mécontents. Mais il sit contre mauvaise fortune bon cœur, sauvant ainsi ses collègues européens - du moins les... quatre seulement qui avaient décidé de prendre part à la réunion informelle organisée par les Pays-Bas en tant que président en exercice de la CEE d'une séquestration inattendue dans un hôtel de la Frise, au nordouest du pays, dont les issues étaient bloquées par des montagnes de pommes de terre!

Echaufiés par la réforme de la politique agricole commune (PAC), les paysans néerlandais perdraient-

La question vaut sans doute à propos des producteurs de pommes de terre pour la fécule. Son prix, aligné sur cehui des ceréales, est appelé à baisser sans que le plan du commissaire Mac Sharry prévoit de compensation, alors même que l'essentiel des exploitations est dans le rouge depuis trois ans. Mais, en dehors de ce secteur soé-

Les perspectives, pourtant, sont loin d'être bonnes. La réforme de la PAC devrait entraîner, selon l'Institut d'économie agricole (LEI), une baisse du revenu familial agricole moyen de 5 % aux Pays-Bas, avec des pointes à 14 % dans le secteur laitier et même d'avantage pour les plus grandes des exploitations céréalières. Ces calculs sont jugés optimistes par les organisations agricoles, qui prévoient pour leur part des baisses de l'ordre de 20 % dans un contexte déjà morose : la campagne 1990-1991 s'est traduite par une chute des bénéfices de 25 % pour les éleveurs de porcs indus-

cifique, elle ne se pose pas. Du

moins pas en termes de revenus.

tricls et de 23 % à 28 % pour les éleveurs bovins. Seuls les horticulteurs, les producteurs de fruits et les aviculteurs ont tiré leur épingle

> Le credo libre-échangiste

 Mais le niveau des revenus atteint pendant les deux campagnes précédentes était exceptionnel », remarque le conseiller agricole de l'ambassade de France à La Haye, M. Bruno Hot. Il ajoute que les exploitants néerlandais no partagent pas les soucis de leurs homologues français : « Ils n'ont pas connu la sécheresse, et ils trouvenu dans les pays de l'Est des débou-clies pour leur production de fleurs et de légumes : c'est pourquoi ils estiment logique l'importation de viande est-européenne, »

Ce credo libre-échangiste est une donnée constante de la mentalité économique néerlandaise, y compris dans les milieux agricoles. « Le revenu doit provenir prioritairement du marche », dit-on au Landbouwschap (Intersyndicale

revenus prévues par le plan Mac Sharry sont d'autant plus mai vues qu'elles bénéficieront aussi « aux exploitations à faibles structures au détriment d'un soutien aux entre-prises performantes ». La politique agricole nécriandaise de nivellement des exploitations par le haut risque ainsi d'etre battue en brèche, entrainant à terme une érosion de « l'esprit d'entreprise » ainsi que la dépréciation d'un « secteur industriel valorisant qui attire des gens de qualités.

La réforme de la PAC, qui est ici perçue, y compris par les pou-voirs publics, comme un élément du « paquet global» des négocia-tions du GATT, ne suscite pas que des critiques. Incitant à mettre fin à la surproduction, entrainant une baisse des prix, et facilitant les echanges mondiaux, elle peut représenter une chance pour une agriculture aussi exportatrice que celle des Pays-Bas - l'excédent de la « balance verte » a atteint 75 milliards de francs en 1990 -et qui a déjà fait le plein des parts

de marché dans la CEE, laquelle absorbe 80 % de leurs exportations agro-alimentaires.

Autre élément atténuant la menace Mac Sharry: « 60 % du revenu agricole néerlandais provient de secteurs pas ou faiblement soumis à une organisation communautaire de marché », indique Christiaan Floris, secrétaire aux affaires internationales du Landbouwschap. C'est le cas de l'horticulture (fleurs et légumes), de l'aviculture et, dans une certaine mesure, de l'élevage porcin. Quant aux secteurs directement visés par Bruxelles, ils organisent la parade sans attendre: certaines coopératives laitières ont signé des alliances en Belgique pour compenser la baisse des quotas nationaux, et d'autres ont commencé à réorienter leur production ; moins de beurre et de lait en poudre, plus de desserts lactés. Les céréaliers, quant à eux, réfléchissent sérieusement à la solution qui consisterait à morceler leur exploitation sur la tête de leur femme et de leurs enfants, pour mieux profiter des compensations prévues par

ia CEF. Organisé, alerte ou ingénieux. aucun, ou presque des quelque cent mille agriculteurs néerlandais quatre-vingt mille d'ici à la fin du siècle - n'est de toute façon voué au dénuement, du moins s'il est propriétaire de sa terre, ce qui est à 55 % le cas. Dans un pays étriqué, le sol est en effet un pactole et procure un revenu indirect immportant : « Un hectare vaut chez nous entre 150 000 et 200 000 francs français, soit de dix à quinze fois le prix en France». explique M. Pim De Roos, directeur de la filiale française de la société d'ingénièrie rurale Heidemlij. «La terre aux Pays-Bas, c'est comme le metre carré à Paris. Si 'agrieulteur a des difficultés, la banque vendra son bien. On vend très vite, le plus souvent avec une plus-value, L'agriculteur empoche un pécule et, de plus, on ne maintient pas en survie une mauvalse exploitation. » Sous-entendu: pas comme en France.

... CHRISTIAN CHARTIER

### Fiasco à la City

Pour les experts de la City, c'est un fiasco financier de grande ampleur : seulement 4,9 % des actions émises par British Aerospace (BAe) pour son augmentation de capital avaient été souscrites, mardi 29 octobre (le Monde du 30 octobre). Toutes proportions gardées, il faut remonter à la tourmente boursière d'octobre 1987, marquée par la déroute de la privatisation de British Petroleum, qui portait sur 7,5 milliards de livres (75 milliards de francs), pour retrouver un échec plus cuisant d'appel à l'éparque. Cette opération manquée ne remet pas en causa le hénéfice du ballon d'oxygène financier que représentait l'augmentation de capital à hauteur de 432 millions de livres (4,49 milliards de francs), décidée le 7 octobre dernier par les actionnaires (le Monde du 9 octobre) pour combler une partie du milliard et demi de livres de dettes du premier industriel britannique dans le domaine de la défense. Mais ce résultat jette une ombre sur la stratégie de redressement financier et industriel de BAe et, de facto, sur les capacités de son équipe dirigeante à assurer celui-ci. Pour Sir Graham Day, son nouveau président, c'est presque un camouflet, dans la mesure où aucun des principaux actionnaires ne s'est manifesté. Ceux-ci, ainsi que les institutions financières liées par un accord de garantie avec BAe, vont devoir se porter acquéreurs des actions restantes, à un prix encore dévalué, respectant ainsi

boursière. Pourtant, les perspectives financières du groupe se sont améliorées : l'Arabie saoudite a confirmé que les firmes britanniques étaient

leur angagement d'assurer le

risque de cette opération

particulièrement bien placées pour emporter un très important contrat d'armement, d'une valeur de plus de 10 milliards de livres, et qui porterait notamment sur la livraison d'une centaine d'avions de chasse Tornado et Hawk et de quarante hélicoptères. En tout cas. l'exemple de BAe

servira de lecon à d'autres groupes, tentés d'éponger une partie de leurs dettes par un appel au marché boursier, et qui sont actuellement découragés de poursuivre dans cette voie par les principaux opérateurs de la City. Les banques d'affaires, notamment, conseillent à leurs clients de surseoir à de telles opérations, en raison des incertitudes sur l'amélioration de

la situation économique. LAURENT ZECCHINI

Décès de Michel Develle, éconmiste de Paribas. - Michel Develle, cinquante ans, directeur des études économiques et finan-cières de la banque Paribas, est décédé samedi 26 octobre, a annoncé la banque mardi.

l l'itulaire d'un doctorat en sciences économiques, collaborateur de l'INSEE, professeur au l'entre d'études supérieures de banque, maître de conférences à Strasbourg et à l'École nationale du frésor, Michel Develle était particulièrement annoisée ouur la rectinence de ses intersan, miente (sevette était particulièrement apprécié pour la pertinence de ses inter-venturas dans les débats sur la conjoncture françaire et internationale. Il avait notamment en change à la Banque Parises la publication du bulletin économique Conjoucture, tiré à plus de 20 000 exemplaires. Dans le monde entier

#### Disparitions et privatisations de compagnies aériennes

l'Association du transport aérien international (IATA), réunie à Nairobi (Kánya) les 28 et 29 octobre, a porté à sa présidence M. Rhys Eyton, président de Canadian Airlines, et à la présidence de son comité exécutif M. Bernard Attali, président d'Air France. Elle a choisi M. Pierre Jeanniot, ancien président d'Air Canada. pour remplacer M. Günter Eser. en tant que directeur général. L'assemblée a été dominée par la crise sans précédent que traversent les compagnies aériennes.

NAIROBI

de notre envoyé spécial C'est un coup de tabac sans précédent qu'affrontent, depuis un an, les deux cent quatre compagnies de l'Association du transport aérien l'Association du transport aérien international (IATA). Acte I: dès avant la crise du Golfe, elles n'avaient pas fait attention au début de retournement de conjoncture et, portées par l'euphorie, elles avaient continué à laisser filer leurs coûts. Acte II: lorsque Saddam Hussein envahit le Koweft, elles prennent de plein fouct le doublement du prix du carburéacteur et 200 millions de pient fouct le doublement du prix du carburéacteur et 200 millions de dollars (1,2 milliard de francs) de surcoût d'assurance pour risque de guerre. Acte III: le début des hosti-lités dans le Golfe fige, à partir du mois de janvier 1991, les affaires et les déplacements à l'échelle de la planète

Pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale, le nombre des passagers internationaux, qui a atteint en 1990 le record de 262 millions de personnes, diminuera cette année, vraisemblablement de 2 %, et même de 7 % en Europe.

#### Les promesses des constructeurs

Pour 1990, PIATA a calculé que ses membres ont perdu 3,2 mil-liards de dollars seulement pour leurs vols réguliers internationaux, et 5,1 milliards si on y ajoute les vols réguliers intérieurs et les vols charters. Les prévisions pour 1991 sont encore plus catastrophiques et les experts chiffrent les pertes à 3,7 milliards de dollars pour les vols internationaux et, plus encore, pour l'ensemble des opérations aériennes. Autrement dit, en deux exercices, les transporteurs aériens auront accumulé plus de 60 milliards de francs de pertes.

Ce n'est donc pas sans de bonnes raisons que M. Günter Escr, direc-teur général d'IATA, s'est écrié dans son discours introductif: «Je ne son discours introductif: «Je ne suis pas sur que tout le monde réalise combien la situation est catastrophique. Si je regarde notre assemblée, je ne vois pas plus de vingt compagnies qui équilibrent leurs coûts et qui maintiennent leurs actifs tout en finançant leur croissance. Ou sur leurs fonds propres, ou par recours aux marchés financiers classiques. Que vont devenir les siques. Que vont devenir les

Les «autres» serrent les dents en espérant la reprise tant annoncée de l'économie américaine, et le retour des passagers, que leur promettent les constructeurs Airbus ou Boeing, bardés d'études de marchés qui laissent présager un trafic reprenant sa croissance à la cadence de 5 % ou 6 % par an.

Même si la demande revient, le transport acrien ne sera plus jamais comme avant, la crise ayant consi-dérablement accéléré les deux tendances du secteur : la concentration et la privatisation. Pour ce qui est et la privatisation. Pour ce qui est de la première, elle s'est spectacu-lairement généralisée cette année aux Etats-Unis, où la concurrence cat imprioyable. Braniff et Eastern ont disparu. La grande Pan Am a été quasiment absorbée par Delta, de même que Midway par Nor-



La 47 assemblée générale de thwest. Sont placées sous la protection de la loi américaine sur les faillites Continental et America tempational (IATA), réunie à Nai. West. TWA ne vaut guère mieux. Trois colosses émergent : Delta, American et United Airlines.

On entend beaucoup, ces temps-ci, M. Robert Crandall, le patron d'American, dénouçant ses confrères malades qui pratiquent des tarifs de dumping pour tenter de survivre. Ainsi, TWA a-t-elle diminué de moîtié le prix de cer-tains de ses vols trans-continentaux et Continental brade-t-elle l'aller-retour New-York-Londres pour 2 000

#### Quelle part de marché?

En Europe, les compagnies charters qui assuraient la moitié des déplacements aériens ont été les plus durement touchées. Le britan-nique Air Europe, le hollandais Air Holland, le belge TEA et le français EAS figurent au nombre des vio-times. Les compagnies régulières supportent mieux de vivre avec des comptes en «rouge» car elles appartiennent aux États dont elles demeurent le porte-drapeau. C'est bien pourquoi des voix s'élèvent un peu partout en Grande-Bretagne mais aussi à Bruxelles, pour demander que les gouvernements européens cessent de fausser la concur-rence et qu'ils se retirent du capital des comme on le fait ou comme on le fait ou comme on s'apprête à le faire en Inde, aux Philippines, en Australie et dans sept pays d'Amérique latine. Mais pas en France, où Air France, propriété d'Etat à 99,38 %, prépare l'arrivée dans sept tour de trèbe de l'arrivée dans son tour de table de la Banque nationale de Paris, qui n'est pas moins publique qu'elle!

Encore faudra-t-il, pour réussir ces privatisations, persuader les financiers qui digèrent toujours leurs cuisantes désillusions en matière de transport aérien, d'investir à nouveau dans un secteur à faible marge bénéficiaire. L'appel lance devant l'assemblée de l'IATA par le président kényan, M. Daniel Arap Moi, aux fonds privés étran-gers, pour qu'ils entrent dans le capital des compagnies africaines -en situation de faillite - avait de ce point de vue un côté surréaliste.

Au plan européen, gageons que De Havilland. Les Douze et la commission de Bruxelles devront dire à partir de quelle taille, ou de quelle part de marché, une compagnie qui cherche à atteindre le niveau mondial pour résister à ses adversaires devient une menace pour la concurrence et nour le consommateur. Au risque de faire le jeu des transporteurs américains ou asiatiques en entravant les plus dynamiques des transporteurs européens, appelés pourtant à devenir trans-nationaux par le traité de Rome.

Les réactions au projet d'UEM

#### Londres se félicite d'un statut sur mesure en matière d'union monétaire

La Grande-Bretagne voit dans les nouvelles propositions néerlandaises la consécration de ses efforts diplomatiques. Ce «statut d'exemption » en matière d'union monétaire devrait permettre au premier ministre, M. John Major, de calmer momentanément - la fronde de l'aile droite du Parti conservateur, laquelle ne veut pas entendre parier de monnaie unique européenne.

LONDRES

de notre correspondant La route qui mène au sommet de Maastricht (Pavs-Bas) est passablement dégagée pour la Grande-Bretagne, du moins s'agissant de la signature du traité sur l'union économique et monétaire, puisqu'il est acquis que seul le Parlement de Westminster décidera si les Britanniques rejoignent ou non leurs parte-

une monnaie unique. Sous réserve que les propositions de La Haye soient approuvées par les Douze, Londres aura réussi à faire entériner cette Europe «à géométrie variable» qui lui accorde un statut en vérité spécialement taillé pour elle : une monnaie unique ne pourra pas lui être imnosée.

Les Britanniques se félicitent aussi

des dispositions prévoyant que les Etats membres devront avoir atteint de stricts critères de convergence économique (inflation, déficit budgé-taire, stabilité des taux de change, niveau des taux d'intérêt) avant de pouvoir procéder à la troisième phase de l'intégration monétaire. Même si elle ne se trouve pas direc-tement concernée - soit parce que sa situation économique la place dans une bien meilleure position que d'autres pays, soit parce qu'elle sera alors dans une position d'accemption», soit enfin parce que les «sanctions» prévues ne seroni applicables qu'au cours de la troi-sième phase de l'union, - la Grande-Bretagne souhaite limiter autant que

possible la possibilité offerte aux pays à économic faible d'obtenir des aides financières de la Communauté. Un porte-parole du 10 Downing

Street a d'autre part condamné sans appel le projet de « déclaration annexe» au traité par laquelle les participants du sommet de Mansmettre en œuvre la «phase 3» et ultime de l'union (la monnaie unique). Cette initiative est jugée «tout à fait hors de propos» et ne valant pas «beaucoup d'efforts diplomati-ques». Les Britanniques n'y attachent donc « aucune importance », d'autant qu'une telle déclaration ne gnanies. Londres a donc agité avec succès sa menace de veto et M. Major, apparemment, gagne sur deux fronts. Son approbation du projet néérlandais donne quelque crédit à sa profession de foi en faveur de l'Europe et permet de montrer aux partenaires de la Grande-Bretagne que le successeur de Mª Thatcher est, lui, un homme

Libéralisation de la production, création d'une taxe

### Les propositions de Bruxelles sur le marché unique de l'énergie sont accueillies avec scepticisme par les Douze

La mise en place d'un marché commun de l'énergie, avec la libéralisation de la production, du transport et de la distribution de gaz et d'électricité, n'est pas pour demain. C'est vrai également d'une taxe sur l'énergie qui serait modulée en fonction des émissions de carbone. C'est en effet avec courtoisie, mais beaucoup de scenticisme, que les ministres des Douze, réunis mardi 29 octobre à Luxembourg, ont accueilli les deux propositions qui leur étaient soumises dans ce sens par la Commission

**LUXEMBOURG** (Communautés européennes)

de notre correspondant

Voici quelques mois, neuf États membres ont reçu de Bruxelles une mise en demeure de mettre fin au monopole d'importation et d'exportation de gaz et d'électricité. La Commission semblait alors décidée à utiliser les pouvoirs que lui donne le traité de Rome (art. 90-3) pour imposer de manière unitatérale la libéralisation du marché de l'éner-ALAIN FAUJAS | gic. Peu soucieux de voir Sir Leon

mission chargé de la politique de la concurrence, s'attaquer à leurs monopoles ou autres systèmes de droits exclusifs, les gouvernements concernés ont protesté alors avec véhémence contre cette initiative, jugée intempestive, de la Commis-

#### Le mécontentement de l'OPEP

Celle-ci a alors change son fusil d'épaule et renoncé, au moins pro-visoirement, à passer en force. Les propositions qu'annoncent la récente communication de M. Anto-nio Cardoso e Cunha, commissaire chargé de la politique de l'énergie (le Monde du 17 octobre), sont fone approche concertée et progressive. Les ministres n'ont pu qu'apprécier cet infléchissement. mais, mis à part le représentant britannique, ils n'en sont pas pour autant convaincus par la perspective que la France pourrait envisager d'une libéralisation généralisée,

même lointaine. Scion M. Dominique Strauss-Kahn, ministre français de l'industrie, le plus facile sera peut-être de supprimer le monopole de produc-tion, opération qu'il ne semble d'ailleurs envisager que sous un angle plutôt restrictif; celui consistant à autoriser une entreprise pouvant

produire de l'électricité résiduelle à

La proposition d'instaurer une taxe sur l'énergie, modulée selon la teneur en carbone (le Monde du 27 septembre), à laquelle les minis-tres chargés de l'environnement avaient réagi favorablement voici quelques semaines, a été fraîchement accueillie par leurs collègues responsables de la politique de l'énergie. Plusieurs ont souligné la nécessité d'être attentifs à ne pas mettre en péril la compétitivité des entreprises communautaires, faisant valoir que l'opération n'était envisageable que si les Etats-Unis et le Japon suivaient le mouvement.

Certains, faisant référence à la réaction très négative de l'OPEP, ervė on'une telle initiativo ne faciliterait pas les relations avec les pays producteurs de pétrole. M. Strauss-Kahn, appuyé par plu-sieurs de ses collègues, a souligné l'adoption d'une taxe sur les émis-sions de CO, mais ne voyait pas l'opportunité de la combiner, comme le fait la Commission, avec une taxe générale sur l'énergie. En d'autres termes, une taxe ayant pour objectif la réduction des émissions de carbone devrait laisser de côté tant le nucléaire que l'hydroé-

PHILIPPE LEMAITRE

- AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



Le conseil d'administration de TELEFLEX LIONEL-DUPONT s'est réuni sous la présidence de M. Alain CLAROU pour examiner la situation du groupe au terme du 1° semestre 1991.

Le chiffre d'affaires consolidé est de 276,3 millions de francs au 30 juin 1991 contre 168,1 millions de francs l'année précédente pour la même période. Cette hausse de 64 % résulte de la prise en compte des participations majoritaires réalisées en décembre 1990 dans les sociétés MATREX, COTEP, TRACMA et ALBRET, mais non de celles plus récentes dans les sociétés ERMA et DEVIEC CORP. USA.

Pour cette période semestrielle, le résultat courant consolidé est un béné-fice de 3,1 millions de francs contre une perte de 21,8 millions de francs ; le résultat net consolidé est à l'équilibre, grâce aux efforts engagés pour le redres-sement de la filiale de manutention TELEFLEX SYSTEMS.

| en millious de francs                                                                                                             | I" semestre         | 1" semestre             | variation. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                                                                   | 1991                | 1990                    | %          |
| Chiffre d'affaères des activités à périmètre constant :                                                                           | 65,5                | 59,3                    | +10 %      |
|                                                                                                                                   | 41,8                | 44,5                    | - 6 %      |
|                                                                                                                                   | 97,4                | 119,1                   | -18 %      |
|                                                                                                                                   | 66,5                | 54,1                    | +23 %      |
| Compte tenu des acquisitions de décembre 1990  Chiffre d'affaires consolidé.  Résultat conrent consolidé.  Résultat net consolidé | 276,3<br>3,1<br>0,2 | 168,1<br>-21,9<br>-26,9 | +64 %      |

Le conseil a souligné l'importance de l'acquisition récente du groupe amé-ricain et asiatique DEVTEC qui classe TELEFLEX parmi les leaders mon-diaux de l'EQUIPEMENT D'ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE et l'intérêt des synergies dégagées à l'intérieur de ce nouveau pôle d'activité.

Cet investissement profitera aussi aux deux autres secteurs concernés par la clientète aéroportuaire : la mamptention de TELEFLEX SYSTEMS, confiée depuis juin dernier à M. Claude PASQUA, et l'activité télé-information vidéo du groupe COTEP, qui vient d'être placée sous la présidence de M. Thierry WASTIAUX.

Pour l'ensemble du groupe, le second semestre de 1991 se présente plus favorablement que le premier. Malgré une conjoncture difficile, les efforts entrepris devraient porter leurs fruits.

La réunion des ministres européens de la pêche

#### La France obtient un sursis pour les filets dérivants

Maillage des filets élargi en mer du Nord et dans le golfe de Gascogne, usage limité et surveillé des filets dérivants : réunis. lundi 28 octobre, à Luxembourg, les ministres de la pêche des Douze ont arrêté des mesures techniques visant à préserver la ressource de poissons, sérieusement menacée dans plusieurs endroits de la mer communautaire.

LUXEMBOURG (Communautés européennes)

de notre correspondant

A l'issue de la réunion des ministres de la pêche des Douze, M. Jean-Yves Le Drian, secrétaire d'Etat français à la mer, ne cachait pas sa satisfaction. Pour la cinquantaine de thoniers français -dont quarante immatriculés à l'île d'Yeu - qui utilisent des filets dérivants, il était parvenu à éviter une quasi «condamnation à mort economique», sans appel et immé-

Les Douze venaient certes de confirmer l'interdiction des filets dérivants de plus de 2,5 kilomètres, mais en l'assortissant d'une dérogation au profit des navires ayant pratiqué la pêche au thon avec de tels équipements durant les deux années précédant l'adoption du reglement, à savoir le 100 millimètres à compter du 30 juin 1992.

M. Le Drian s'est employé à

rassurer les professionnels qui avaient vu d'abord dans cette clause un piège destiné à diviser les pêcheurs : selon lui, en effet, la quasi-totalité des thoniers français concernés devraient pouvoir bénéficier de la dérogation. Celle-ci, qui s'appliquera à des filets mail-lants dérivants d'une longueur maximum de 5 kilomètres (et qui seront immergés à au moins 2 metres afin de permettre aux dauphins de s'échapper), sera mise en œuvre jusqu'au 31 décembre 1993. Mais il ne s'agit pas là d'une date guillotine : le texte adopté précise que l'interdiction pourra être levée si, dans l'intervalle, les pouvoirs publics et les professionnels démontrent scienti-fiquement «l'absence de tout risque écologique lié à sa prolongation ». Pourtant, en cours de négociation, le pronostic était sombre : au moins neuf États membres semblaient déterminés à faire voter, contre la France, l'interdiction immédiate.

Cc sont également des décisions de compromis, impliquant une mise en œuvre progressive, qui ont été prises à propos de l'él ment des mailles des filets. En mer du Nord et à l'ouest de l'Écosse, zoncs particulièrement sensibles pour ces espèces essen-tielles que sont la morue, l'aiglefin et le lieu noir, la taille des mailles des filets sera portée de 90 à ler juin 1992.



### Renault-Cléon, un conflit par délégation

Devant l'entrée principale de l'usine, un arbuste abattu en hâte, des petits chariots et trois pneus qui finissent de se consumer forment un maigre barrage, sur lequel veillent quelques centaines de grévistes. Cette pauvre barricade paralyse pourtant depuis près d'une semaine la totalité de la production du groupe Renault, et ses répercussions sont sensibles jusque dans une usine Volvo des Pays-Bas. Grain de sable dans l'engrenage bien huilé des « flux tendus », la grève de l'usine Renault de Cléon (Seine-Maritime) cultive les paradoxes. Elle semble embarrasser aussi les pouvoirs publics, qui paraissent divisés sur l'apportunité de faire libérer les accès de l'usine par les forces de l'ordre, en exécution du jugement du tribunal de

CLÉON

de notre envoyé spécial Piégé par la technique, désormais classique dans l'industrie, de la suppression quasi totale des stocks, autrement dit l'organisation en « flux tendus », le constructeur automobile est confronté à un conflit qui, bien que circonscrit à un seul établissement, le prive de moteurs et de boîtes de vitesses, mais vise également à remettre en cause l'ensemble de sa politique sala-riale. Occupant un «site stragégique », les grévistes se trouvent de ce fait engagés dans une action revendicative d'un type particulier : le conflit par déléga-

En optant pour un blocage des issues plutôt que pour l'occupation des locaux, ou, tout simplement, la grève sur le tas, la CGT appuyée par la CFDT – a choisi une stratégie qui lui permet de tenir, même si un nombre limité de salariés s'est engagé activent dans l'action. Alors qu'il se proclament largement majoris, les grévistes de Cléon sont en fait loin d'être parvenus à mobiliser l'essentiel du personnel.

à l'intervention des forces de l'or-dre, dont le tribunal des référés de Rouen a ouvert la possibilité «Situé dans une zone complète-ment dégagée, Cléon est absolument indéfendable. Si les CRS arrivent, nous ne résisterons pas. Mais ils ne viendront pas : le gouvernement ne peut se permettre une nouvelle bavure et, en plus, il faudrait laisser pendant quinze jours une compagnie de CRS aux abords de l'entreprise qui, faut-il le rappeler, se trouve dans la circonscription de M. Lau-rent Fabius», affirme, sûr de lui, M. Lucien Buisson, un des responsables de la CGT. Celui-ci de solidanté des salariés restés en dehors du conflit. Mardi 29 octobre, la CGT et la CFDT ont demandé aux pouvoirs publics la nomination d'un médiateur et l'ouverture de négocia-

> Une étonnante discrétion

Malgré leurs efforts, les représentants de la direction éprouvent, eux, les pires difficultés à battre le rappel des cadres et des agents de maîtrise. Leurs tentatives d'amener les salariés des autres usines à condamner l'attitude de ceux de Cléon n'ont en outre quère donné de résultats.

Sur place, à chaque change-ment d'équipe (les grévistes se relaient en fonction des horaires habituels), quelques dizaines d' « opposants » se regroupent, silencieux, de l'autre côté du parking qui fait face à l'entrée principale. Avec l'habitude, les relations se sont normalisées. Un syndicaliste se désole même qu'un ingénieur se mette soudain le voussoyer, raiors que, régulièrement, on joue au foot ensem ble ». La tension reste malgré tout perceptible. «La CGT, archi majoritaire à Cléon, mais désormais minoritaire au comité central d'entreprise de Renault, cherche sans doute se revenche. A moins que cela ne soit un dernier sursaut du Parti communiste/ En tout l'ambiance n'est pas bonne, ici», soupire un ouvrier non gréviste de la fonderie. Les syndicats de Cléon, qui s'estiment porteurs

D'ailleurs, personne ne s'attend des revendications des 70 000 salariés de Renault, sont confron tés à un autre paradoxe. Les autres établissements du groupe, dont l'activité est suspendue pour cause de chômage partiel, sont en effet dans l'impossibilité de leur apporter un véritable soutien. «On ne peut pas développer la lutte dans des usines où les gens restent chez eux, concède M. Jean-Marie Guersent (CFDT). D'où le sentiment que si le conflit est centré sur Cléon, son issue

est alleurs. s Curiousement, les instances nationales de la CGT ont, jusqu'à présent, fait preuve d'une remar-quable discrétion. Alors que les eaders confédéraux s'étaient, en septembre-octobre 1989, précipités à Mulhouse lors de la grève Peugeot, la centrale de Montreuil n'a dépêché sur place aucun dirigeant de premier plan. A la CFDT, cependant, les responsables nationaux, comme ceux de l'entreprise, sont réservés à l'égard d'un mouvement dont la paraît avoir fixé les règles.

Mais cette distance ne paraît guère gêner les militants de Čléon. Ils réagissent vivement aux propos du PDG de Renault. M. Raymond Lévy, qui les accuse d'être des adeptes du «terrorisme». Aussi s'efforcent-ils de faire apparaître le «caractère exemplaire » de leur situation. «Nous en avons assez de payer pour l'entreprise : en dix ans, nos effectifs sont passés de 10 000 à 5 500, mais il existe un volant permanent de 250 intérimaires... Sans parier de notre pouvoir d'achat, proteste un ouvrier. Auparavant, il y avait des balaveurs et des graisseurs, maintenant on doit tout faire nousmêmes, il faut se remettre à niveau à cause des techniques qui évoluent, mais cela ne change tien à notre rémunération.

Après douze jours de blocus, les grévistes de Cléon continuent de tenir la direction de Renault en respect. Ils courent cependant le risque de se marginaliser. «La grève, on ne la fait pas à la maison. Sinon notre action sera cassée», s'égosilleit mardi, dans son porte-voix, un militant de la CGT.

JEAN-MICHEL NORMAND

CONJONCTURE

### Stagnation économique aux Etats-Unis

Suite de la première page

A Washington, où les dessina-teurs humoristiques de la presse locale redoublent d'imagination pour brocarder leur « ministre des affaires étrangères préféré » dans leurs cartoons, l'administration ne cache plus sa préoccupation.

Non sculement personne ne se hasarde plus à dater la fin exacte de la récession aux Etats-Unis, mais elle risque d'être tellement «terne» – ainsi que vient de le confirmer, le 28 octobre, M. Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale, – qu'il suffirait d'un rien pour qu'intervienne le «double piongeon» tant redouté. Pis, l'économie américaine est tellement malade de son endettement - n'en déplaise à ceux qui ont longtemps prétendu qu'il s'agissait là d'un faux problème, - que les timides mesures budgétaires (le Monde du 23 octobre) envisagées il y a quelques jours par la Maison Blanche pour donner un coup de pouce à l'activité et desserrer le carcan fiscal qui enserre la classe moyenne américaine, la plus péna-lisée par la crise, ont dû être abandonnées avant que républicains et démocrates aient eu le temps de s'empoigner véritablement.

> La réaction des marchés

Tout simplement parce que le remede aurait été pire que le mal qu'il prétendait soigner, à savoir que l'accord conclu en 1990 et prévoyant de réduire d'un peu moins de 500 milliards de dollars, sur cinq ans, un déficit budgétaire atteignant actuellement 5,5 % du PNB (produit national brut) américain, ne peut pas être révisé. Sous peine de compromettre la crédibilité du gouvernement, qui a mis tout son poids dans la balance pour parvenir à ce deal avec le Congrès. Et avec le risque majeur de voir les marchés financiers réagir très négativement à ce qui aurait été considéré comme une impardonnable absence de rigueur.

Autant dire que, face à une marge de manœuvre de l'adminis-tration est quasi nulle et que le résident Bush, sur la base des chiffres actuels, va entamer sa campagne de réélection avec un taux de croissance moyen de 0,3 % par an, ridiculement faible par rapport à ceux de ses quatre pré-décesseurs (2,5 % à 3 % pour les mandats de MM. Nixon, Ford, Carter et Reagan), sans parler des 4,3 % et 4,9 % de croissance annuelle enregistres respectivement sous les administrations Johnson et Kennedy.

Dans ce contexte, l'annonce par le département du commerce, le 29 octobre, d'une croissance de 2.4 % du PNB au troisième trimestre 1991, sortant l'économie américaine du « rouge » pour la première fois depuis un an, doit être interprétée avec prudence.

Pour la double raison que cet indice est sujet à révision et que sa décomposition reflète davantage une évolution arithmétique d'un trimestre à l'autre qu'un change-ment de cap vers une reprise défi-nitive de l'activité. «L'exemple du trimestre précèdent est à mèditer», rappelle un conjoncturiste washingtonien. Dans un premier ningtonien. Dans un premier temps, « l'Advanced Report faisait état d'une croissance de 0.4% à fin juin, ce que tout le monde a pris pour argent comptant. Mais quelque temps plus tard: l'indicateur préliminaire reflétait, au contraire une hoisse de 0.1% nour teur pressiminaire refletait, du contraire, une baisse de 0,1 % pour la même période, aggravée par l'in-dice final, qui seul fait foi, mar-quant une chute de 0,5 % au deuxième trimestre», explique ce spécialiste.

#### «Le message est clair et préoccupant»

Dans le cas présent, sous réserve de révisions ultérieures, ce taux de 2,4 % est un peu inférieur à ce qu'escomptaient ces derniers jours à la fois les milieux financiers (2,6 %) et l'administration Bush (2,5 % à 3 %). De plus, cette croissance résulte essentiellement (à hauteur de 1,8 %) de la décéléra-tion de la liquidation des stocks au troisième trimestre et, dans une bien moindre mesure (0,6 %), de facteurs liés directement à une reprise de l'activité où la part de la consommation apparaît encore bien faible.

Comme pour justifier ces réserves, le Conference Board de New-York, un organisme dont les commentaires sont généralement plus optimistes que la moyenne, publiait quelques heures plus tard son indice de confiance des consommateurs, lequel reflétait une chute sensible au mois d'octobre, tombant à 60,4 contre 72,9 le mois précédent. «Le message est clair et préoccupant », devait admettre M. Fabian Linden, directeur du Consumer Research Center dépendant du Conference Board, rappelant que, lorsque cet indice tombe au-dessous de 75, il reflète un état de récession. A ses niveaux actuels, cet indicateur n'est plus qu'à six points du plus bas constaté lors de la récession de 1982, laquelle avait été autrement plus sévère que la crise actuelle mais avait débouché sur une vigourcuse reprise économique de 6.1 % l'année suivante et une expansion record de quatre-vinetdouze mois jusqu'à la rechute

de juillet 1990. A Washington, depuis quelques jours déjà, on pressentait ces mau-vaises nouvelles. En publiant le 23 octobre son Beige Book, une étude tirée à partir des douze régions couvertes par ses douze banques, la Réserve fédérale faisait état d'une détérioration générale de la situation dans l'ensemble du pays, duc notamment à la faiblesse de la consommation et de la demande en logements, alors que, jusqu'à présent, le Midwest et le sud du pays contrastaient par leur relative bonne tenue avec la moro-sité constatée sur les côtes est et ouest du pays. Plus récemment, le secrétaire au Trésor, M. Nicholas Brady – qui, avec le chef des conseillers économiques de la Mai-son Blanche, M. Michael Boskin, montait régulièrement au créneau pour annoncer une reprise incessante. - reconnaissait que l'économie « ne reprenalt pas comme elle aurait du le faire ».

«La pire des situations»

L'un de ses meilleurs écono-mistes, M. Sidney Jones, est encore plus dubitatif sur le moyen terme. Intervenant lors d'un colloque organisé par le Washington Research Group, une division de Credit Lyonnais Securities (USA), le secrétaire adjoint chargé de la politique économique au départe-

ment du Trésor (et ancien conseiller à la Maison Blanche) a passé systématiquement en revue tous les ressorts traditionnels de l'activité pour aboutir à la conclusion qu'aucun d'entre eux n'était susceptible de déboucher sur une relance durable, scules la stabilisation des prix du pétrole et l'inflation contenue constituant des éléments positifs. « Nous sommes dans la pire des situations, celle où la baisse des taux d'intérêt n'a plus d'effet sur la demande de crédit tandis que le déficit budgétaire, évalue à 340 milliards de dollars pour 1992, n'autorise aucun allègement de la siscalité et que la dépense des menages, laquelle représente les deux tiers du PNB. refuse de repartir.»

Prenant à témoin la pyramide démographique des Etats-Unis, M. Jones estime que les 80 millions de a baby-boomers » recensés au cours des années 80, dont une grande partie figuraient dans la tranche des vingt-cinq - trente-cinq ans, la plus «dépensière», ont été à l'origine de la hausse de la consommation durant cette décennie. Ayant assouvi sa soif d'achats, ce groupe n'est plus dominant aujourd'hui, et il faut donc s'attendre-à un ralentissement naturel de la consommation sur une longue période, ajoute-t-il, estimant que les exportations et surtout l'investissement penvent prendre progressivement le relais pour sortir l'économie américaine de l'ornière.

Un scénario qui prendra du temps et qui implique un changement culturel profond pour un pays encouragé depuis dix ans à vivre à crédit et au-dessus de ses moyens. En tout cas, un «programme» qu'il sera bien difficile de vendre à l'Amérique en période

SERGE MARTI

#### Saluant la perspective d'un retour de la croissance

#### M. Bérégovoy fustige le « franco-pessimisme »

Commentant, mardi 29 octobre l'enquête trimestrielle de l'INSEE, qui montre une amélioration de la demande globale, M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie, a jug ce résultat « réconfortant », et a salué « la perspective d'une croissance retrouvée en 1992». Déjà constatée au deuxième trimestre pour la construction automobile, la reprise de la demande, étrangère en particulier, a porté au troisième trimestre sur les biens intermédiaires.

M. Bérégovoy a en outre estimé que les entreprises françaises sont mieux placées dans la compétition internationale qu'elles ne l'avaient été depuis longieurps: «Le franco-pessimisme est souvent notre principal handicap», a precisé le ministre lors de la présentation du numéro spécial du mensuel l'Entreprise, réalisé avec la collaboration de l'INSEE et de plusieurs ministères sur les forces et les faiblesses de «la France des entreprises » à la veille de 1993.

#### Hausse des prix de 0.3 % en octobre en Allemagne

Les prix à la consommation ont augmenté en Allemagne de l'Ouest de 0,3 % en octobre par rapport à septembre, selon l'estimation pro-visoire publiée mardi 29 octobre par l'Office fédéral des statistiques. Par rapport à octobre 1990, les prix ont

rapport à octobre 1990, les prix ont augmenté de 3,5 %.

Ce résultat confirme le ralentissement de l'imfation en Allemagne de l'Ouest (les statistiques sont encore peu fiables à l'Est): en septembre demier, l'inflation s'était établie en rythme annuel à 3,9 %. Ces estimations ont été calculées à partir des résultats de quatre Etats régionairs (Lander). Le chiffre définitif de l'inflation du mois d'octobre sera connu dans une dizaine de jours. — (AFP.)

The Tokai Bank, Limited aimerait porter à la connaissance du public que Tokai Occidental Incorporated et Tokai Occidental Incorporated S.A. ne sont pas des succursales ni des filiales de The Tokai Bank, Limited, de même que ces sociétés n'ont aucune relation de quelle que sorte que ce soit avec la banque, ses succursales ou filiales.



SUCCURSALE DE PARIS: 69 Boulevard Haussmann 73008, Paris TE: (1) 42 66 97 97 TEÉCODIE: (1) 42-66-28-92 TEÉC: 280120 TOKEPAR

#### ÉQUIPEMENT

#### Rhône-Alpes: deux nouveaux tronçons d'autoroute

tronçons d'autoroute devrait faciliter les liaisons entre le nord de la France et la région Rhône-Alpes. Le premier est le prolongement de l'axe Lvon-Chambéry en direction d'Albertville (Savoie). D'une longueur de 34 kilomètres – de l'échangeur de Montmélian à la cité olympique, –

ce prolongement de l'A 43 a coûté 1,2 milliard de francs. Prolongé dans la vallée de la Tarentaise par une voic express, ce maillon autoroutier, concédé à la Société des autoroutes alpines, devrait faciliter l'accès aux stations de sports d'hiver.

L'autre tronçon, mis en service vendredi 1º novembre, est l'amorce

du contournement est de Lyon : il s'agit d'une portion de 23 kilomètres environ, assurant une liaison directe entre les autoroutes A7 (Paris-Lyon) et A42 (Lyon-Genève). Le droit de péage, fixé par la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), devrait être de 5,50 francs. — (Cor-

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### GROUPE DE LA BANQUE WORMS

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS CONSOLIDÉS UN SEMESTRE MARQUÉ PAR UNE HAUSSE DES PROVISIONS

L'activité de la Banque Worms et de ses filiales a connu une évolution contrastée au cours du premier semestre 1991 dans ses deux secteurs d'intervention.

Les opérations de banque commerciale ont continué à se développer de manière satisfaisante au cours de cette période, enregistrant une progression des encours de crédits distribués à la clientèle de 12 % sur le premier semestre 1991, malgré la conjoncture défavorable de l'activité immobilière et une politique de sélection vigilante des risques. Dans le même temps, un léger fléchissement des dépôts à vue a provoqué un renchérissement relatif du coût des ressources.

En revanche, en matière d'opérations financières, l'activité du groupe a été affectée par un contexte boursier attentiste et une activité réduite sur la place financière. à l'origine d'un repli des commissions (- 24 %), principalement des commissions financières.

Dans ces conditions, le produit net bancaire consolidé du premier semestre 1991 atteint 939 millions de francs, en progression de 8% par rapport à celui du premier semestre 1990 qui avait été marqué par une très forte croissance du PNB.

Affecté par une hausse sensible des provisions d'exploitation liée à la situation des entreprises (+58 MF), le résultat net consolidé se situe pour le premier semestre à 119 millions de francs (dont part du groupe 90 MF).

| Résultats comparés<br>(en millions de F) | 30.06<br>1989 | 30.06<br>1990 | 30.06<br>1991 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produit net bancaire                     | <i>7</i> 51   | 873           | 939           |
| Résultat brut d'exploitation             | 188           | 243           | 226           |
| Résultat net total                       | 124           | 193           | 119           |
| dont part du groupe                      | 95            | 133           | 90            |

Les estimations relatives à l'activité du second semestre conduisent à envisager, pour l'ensemble de l'exercice en cours, un résultat net consolidé proche de celui de l'exercice précédent.



BANQUE WORMS





REPRODUCTION INTERDITE

20 200

ويدانك ا

. ....

3500

9.57

- n F- - -

12 - 302 - 5

-

. .

. . - . 5 ?

45.65

37.5

. in the ...

9 1 1

1/2 -- 5.7

( TYE

e conomique

Le Monde ● Jeudi 31 octobre 1991 21

IMPORTANT ORGANISME DE FORMATION IMPLANTÉ EN BRETAGNE

5 établissements • 130 salariés

recrute

#### DIRECTEUR

centre de formation de Rennes

Il a pour mission de gérer et développer quantitativement (10 M de F) et qualitativement son centre, animer une équipe de 40 personnes, développer les relations avec les administrations et les milieux économiques.

Les candidats de formation supérieure seront des professionnels de la formation.

Envoyer lettre manuscrite + CV et rémunération actuelle au CLPS - BP 1649 - 35016 Rennes Cedex

DEVENEZ INSPECTEUR

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DES LOISIRS

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports

recrute pour ses services extérieurs

Concours dans votre région les 11 et 12 février 1992

Inscription du 18 novembre au 13 décembre 1991 Concours externe ouvert aux personnes de nationalité

française, âgées de 35 ans au plus au 1ª janvier 1992

Diplôme exigé: licence

Formation rémunérée, promotion interne

Pour tous renseignements écrire

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction de l'Administration et des Services Extérieurs

Bureau DADE 78, rue Olivier-de-Serres - 75015 PARIS

ou teléphoner : 16 (1) 40-45-96-24

du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

#### GRAND ÉTABLISSEMENT BANCAIRE MAROCAIN

recherche

pour sa Direction Informatique à CASABLANCA :

**« UN DIRECTEUR INFORMATIQUE »** 

(environnement IBM grands systèmes, avec des méthodes et des outils avancés).

#### **<b>« CINQ CHEFS DE PROJETS »**

en vue du développement de son plan informatique. Une formation de grandes écoles d'ingénieurs (X, Mines, Télécom, Ponts, Centrale, Supélec...).

Ces postes seront évolutifs au sein de la Direction de la Banque. Une expérience minimum de 3 ans est souhaitée.

La connaissance du milieu bencaire et la nationalité maroceine seront des atouts importants.

> Sous nº 8416 Le Monde Publicité 15-17, rue du Col.-Pierre-Avia 75902 Paris Cedex 15

### **JEUNE ADJOINT COMMERCIAL** IDUSTRIEL DU D.G.

Ingénieur ENSITM, ENSAIT, ESIV eu autodidacte de talent. 300.000 bret/cm + intéressement.

Une INDUSTRIE proche de Strasbourg, performante, en bonne situation financière, fabricant de prêt-à-porter en maille, temme et enfant (tricotage et contection), recherche ce jeune ingénieur textile aspirant à des res-

nt d'une première expérience de l'ordre de cinq à dix ans en fabri-L'esposant o une premiere expenence de l'ordre de cinq à dix ans en ti-cation (bonneterle, et/ou confection), et connaissant les applications l'informatique à la gestion de production, il (ou elle) accèdera progress ment à des responsabilités variées (gestion industrielle, commerciale, gé rale) sous l'autorité de la Direction Générale.

SELETEC

25, avenue du Général de Gaulle B.P. 333/R9 67009 STRASBOURG CEDEX

#### STÉ DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

(CIRCLITS INTÉGRÉS DE SYNTHÈSE, LOGICIELS ASSOCIÉS, PRODUITS) C.A. 90 % A L'EXPORT.

#### INGÉNIEUR GRANDE ÉCOLE OU DOCTORAT

DÉBUTANT. A 5 ANS D'EXPÉRIENCE POUR DÉVELOPPEMENT LOGICIEL TEMPS RÉEL.

Lieu: Bourgogne (1 h 30 de Paris TGV).

ENVOYER C.V. A DREAM 14, RUE DES SAINTES-MARIE

### Société d'aménagement urbain et construction

cherche à Créteil (94)

#### ARCHITECTE D.P.L.G.

Chargé d'opérations pour la construction de logements, locaux d'activités, etc.

Nanti d'une solide expérience technique, il devra assurer : la coordination entre divers intervenants (archi-

tecte, maître d'œuvre, B.E.T., entreprises, etc.) ; sutvre les dossiers au stade APS, APD, DCE, atinsi

que la conduite des travaux ; Il pourra être chargé, en outre, d'assurer des pré-études et des études d'aménagement de locaux d'activités,

bureaux et équipements publics divers. Une bonne connaissance informatique (tableur, base de données, etc.) est également indispensable.

Envoyer C.V. + prétentions

à semaec, B.P. 35 - 94001 créteil cedex

#### - DEVENEZ

#### ASSISTANTE DU SERVICE COMMUNICATION

à la Société des Eaux de Paris (SAGEP) Vous possédez le niveau BTS et maîtrisez parfaitement le traitement de texte

Vous avez le sens de l'organisation et la capacité de traiter, en temps réal, plusieurs situations urgentes. Vous assurerez le secrétariat du service, constituerez les revues de presse et participerez à l'organisation de toutes les actions communication.

ARMELLE SYLVESTRE (SAGEP) 9, rue Schoelcher - 75014 Paris. Tél. 40-48-98-15

SPÉCIALISTES DU DROIT

Retrouvez chaque mardi dans

Le Monde

votre rubrique d'offres d'emploi

#### L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE PARIS **RECRITE SUR CONTRATS**

**LIN TECHNICIEN** 

chargé du suivi de l'assistance et de la maintenance de la base pédagogique vidéo (matériel Sony Hi 8).

#### UN TECHNICIEN

chargé du suivi, de l'assistance et de la maintenance de la base pédagogique infographie (Macintosh et compatibles PC).

#### **UN RESPONSABLE**

du service inténeur chargé de la surveillance, de la sécurité, de l'entretien des bătiments, de la coordination des travaux. Encadrement de 50 personnes.

#### UN RESPONSABLE

de la coordination technique et éditoriale des Editions et de l'Imprimerie. Encadrement de 15 personnes.

er les candidatures avec curriculum vitae et prétentions à MONSIEUR L'ADMINISTRATEUR DE L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS, 17, quai Melaquais, 75006 Paris.

#### SACM DIESEL, fabricant de moteurs

 recherche UN INGÉNIEUR MÉCANICIEN

DIPLOMÉ ICAM, ENSAM, INSA, etc. 1ª expérience souhaitée en milieu industriel SSION : gestion des coûts, qualité et performances des moteurs

tion des produits. Anglais courant. Déplacements en France et à l'étranger.

CV + photo : SACM Diesel **Daniel Herwech** B.P. 599 59308 VALENCIENNES.

#### **91 EVRY**

INSTITUT DE RECHERCHE ET DE FORMATION à l'Action Sociale de l'Essonne recrute

- FORMATEUR (TRICE)
- SOCIOLOGUE. Intérêt pour le secteur social. PSYCHOLOGUE. Expérience clirique des apprentissages.
- JURISTE. Spécialiste du secteur social.

Lettre et CV (expérience de l'enseignement et recherche) 25, desserte de la Butte-Creuse - 91025 EVRY Tél : 60-79-47-47

#### alain manoukian

a notoriété de notre groupe (570 MF en 1990 - 400 p.) L'repose sur la qualité de nos produits et sur notre réseau de distribution en France et à l'étranger. Nous créons, à notre siège de Tain l'Hermitage (26) le poste de

#### **CONTROLEUR DE GESTION**

u sein de notre Direction Financière, vous participez à Al'élaboration de nos budgets, réalisez notre reporting mensuel et contrôlez nos comptes et nos procédures. dans l'optique de la bonne réalisation de notre plan

A 28/30 ans. diplômé d'une ESCAE ou maîtrise de Agestion, vous avez réussi une première expérience en entreprise et connaissez, si possible, l'industrie textile et les d'action annuel. contraintes lièes à la mode.

Notre consultante, Mme Catherine de LAPORTE, vous remercie de lui écrire réf. 1610 LM - ALEXANDRE TIC S.A. 7, rue Servient - 69003 LYON - CARRIERES GESTION FINANCE.

Vous participerez:
- Au développement des outils informatiques de gestion
- Au reporting et au contrôle budgétaire
- A des missions d'audit et à des études diverses.
- A des missions d'audit et à des études de Commerce, Sciences ECO)
Vous avez complété votre formation (Ecole de Commerce, Sciences ECO) Vous avez complété votre formation (Ecole de Commerce, Sciences ECO) par une expérience de 2 ans en audit, contrôle de gestion ou comptabilité analytique, acquise de préférence en milieu industriel.

Localisation: Métro Mairie d'Ivry.

Envoyer votre candidature (CV, lettre manuscrite et prétentions) à :
PAN MEDICA - Raymond BARGE - 29 rue Cachin - 94204 IVRY CEDEX

ROCKWELL ABS-FRANCE recherche pour son unité de Thury (Calvados)

### RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES (H.F.)

Le candidat aura la charge d'appliquer l'intégralité de la stratégie sociale du Groupe (prévision et gestion d'effectif, formation, bilan social, relations avec les organismes et partenaires sociaux, ...). Une formation juridique, l'expérience dans la fonction et le goût de la communication sont des critères importants de sélection. Le salaire ± 250 KF est négociable. Adresser CV+photo

à notre conseil

EUROPSYCHOLOGIES \* BP 248 75464 PARIS CEDEX 10

#### Carrières

Importante structure culturelle en région Rhône-Alpes SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, ADMINISTRATEUR (35 suvinos) Poste à pourvoir dès début 1992.

- 1008 : -Administration et Gestion. Relations avec les pouvoirs publics et l'ensemble des partenaire Relations extérieures,
- Profil:
  - Formation supérieure.
     Oualité humaine et excellente présentation.
     Connaissances culturelles approfondies.
     Capacité à travailler en équipe.
  - Les candidatures, avec curriculum vitae, références, photo et prétentions, devront être euroyées au MONDE PUBLICITÉ, sons n° 8420, 15-17, rue du Col.-P.-Arin 75902 Parix Cedex 15.

MAIRIE DE PARIS

1:

LA VILLE DE PARIS recrute

13 ARCHITE LES VOYERS

par voie se soncours

INSCRIPTIONS: jusqu'ad svembre 391

ÉPREUVES: à partir du 6 januer 1522

CONDITIONS: • être arcine de D.P.L. G. A. ou diplômé de l'école supérieure des arts et industries de Striage du 97 ans au plus au 1<sup>er</sup> janvier 1992

Sadresser à la Mairie de Paris - Barean du recrutement - 2, rue de Loban - 75004 PARIS.

TEL: 42.76.49.79 OU 42.76.47.26

#### Conseil juridique et fiscal

Nous sommes un Cabinet d'Audit et de Conseil, leader dans la région Poitouaires aux comptes).

Nous recherchons un jeune professionnel d'environ 30 ans ayant le titre de conseil juridique pour animer notre département juridique et fiscal. Il disposera, pour cela, d'une grande autonomie et de la synergie du Groupe Merci d'adresser voire dossier de candidature, sous référence 1019 MONDE à François MANUEL, CAPFOR - 15, rue du Pont 79000 NIORT.

Informations Minitel 3615 code CAPPOR. CAPFOR nic - Rethiel - Angere - Resancon - Bordeaux - Lille - Lyon - Manter - Nic Rennes - Eculey - Steasbourg - Toulouse - Touro - Yersailles

PROMOTEUR CONSTRUCTEUR PRIVE Spécialisé Haut de Gamme crée deux Postes

### RESPONSABLES PROGRAMMES

● Paris : réf. 160 ● Nice : réf. 1601

Ces postes s'adressent à des professionnels confirmés, à l'aise dans le relationnel auprès d'interlocuteurs de niveau élevé. Confidentialité garantie. Merci d'adresser candidature à B.Bartolini

META CONSEIL - Le Minotaure 34 av. Henri Matisse - 06200 Nice



Chambre syndicale nationale des conseils en Recrutement

#### **AUDIAR**

recherche

#### CHARGÉ(E) D'ÉTUDES

« EMPLOI-FORMATION » Pour enquêtes, études, observatoire emploi-formation. **PROFIL:** 

Bac + 5 (Sciences éco, Sciences de l'éducation...) + pratique des autils informatiques, exp. 3 ans mini. Envoyer CV et prétentions avant le 23 octobre 1991 à : AUDIAR, 16, bd Laennec, 35000 RENNES.

#### JEUNES CONSULTANTS

Solidement installés dans le Consell en Organisation, nous accueillons des diplômes grandes écules d'ingénieurs, de commerce, Bac + 5, mutives par la gestion

- acteur de l'évolution d'une clientèle variée et, grâce à des missions impovantes. conduit à prendre de larges responsabilités.
- apprécié pour vos qualités de contact, vos tacultés de réflexion, votre goût réel du travail en équipe et votre créativité,
- relenu si vous éles capable de vaus javestir dans notre développement.

ASCODE Merci d'adresser lettre manuscrite, C.V. et photo 72, bd Haussmann, 75008 Paris.

Lycée sous contrat asa, rech. Agrégé ou Capes, SCIENCES PHYSIQUES (6 h 30) T.O. sows control.
Advensor CY EA
NET MONOD
24 bis, rue de Ber
75008 PARIS

THÉATRE ASNIÈRES 92 CH. COMPT. UNIQUE

SERVICE DIFORMATION D'UNE FONDATION DÉDÉS / L'ERFANCE ET AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Secrétaire-Assistante ogingge anglas, espagnol sou-halte, meltreamt Word 4 et 5 et gestionneires fichiers D-Bass. Committeeness Ventura 2 appro-cides. Sans des contacts et de

CHIRE NYESPANDS

DE L'ENFANCE

DE L'ENFANCE Château de Longohamp Bois de Boulogne 75016 PARCS.

Groupe lais recherche :
ARCHITECTE URBANISTE
horne connaissance
réglementation et
procédures IAC.
Pratique informatique.

financière.
CCD 8 mois, salaire en réfé-rence C 1986.
Ad. CV M= N. Martinez 9. sv. Seausfjour 92500 RUEIL-MALMAISON

**7** 

ASSOCIATION JUIVE Métro NATION, recherche secrétaire comptable conneissance informatique ornes conditions social offertes, 43-48-63-66. CABINET D'EXPERTISE

COMPTABLE Collaborateur confirmé. Expérience minimum 3 ans.

Niveau DECF Adresser CV et prétentions

CABINET THOMAS
BP 13
95110 SANNOIS Cadex CENTRE D'ACCUEIL TOXICOMANES

CADRE ADMINISTRATIF POUR REMPLACEMENT POSTE DIRECT

Bonne commis, du secteu scritaire et sociel et gestion

ÉDITEUR SPÉCIALISÉ SCIENCES et TECHNIQUE NANAGEMENT rocherche son ADJOINT AU DIRECTEUR COMMERCIAL

propositions e formation école comme lale, dynamique, orga isé(e), matuisant l'out formatique, il (elle) partic commerciales Vous disposez de capital.
(25 MF minimum): devene
(26 MF minimum): devene
(27 MF minimum): devene
(27 MF minimum):
(27 MF minimum): pero activament su divelop-pero activament su divelop-pement du service (15 per-sonnes, 3 représentants) : soministration des ventes, gestion commerciale, VPC. Expérience de l'édition nor indispansable, dresser CV + photo prét, s/rét. 88 182 à LTA St-Lazere, 4, r. Pog-Poissonnièra 750 10 Paris qui transm. STE D'EXPERTISE COMPTABLE souheits pertager local pro Immeuble standing. Arts-ti Métiers Préfér Conseil jundique

Métiers. Préfér. conseil jundique Tél. matin : 42-71-02-40. LE SPÉCIALISTE DE L'IMMOB. à Paris depuis 35 ans SPÉCO RIVE GALICHE 80. r. Sevres, 7°. 46-68-43-43 recruse NEGOCATEURS (H) our P) our débusents à tort popertiel. pour la France en vue de promouvoi la vente de la collectio Pro-Side Tennés.

CHERCHE ADMINISTRATEUR (TRICE) Postival ardatique, Académie d'été Env. cand. à Michel Mauns 8P 33 91206 Attas-Mons Cedex

SELECTION IMMOBILIÈRE

appartements ventes

ÉDITEUR SCIENTIFICUE TECHNIQUE et MANAGEME RESPONSABLE ACHATS LIVRES ÉTRANGERS

connelssent les éditeurs épangers de Bros spécie-laés et les modellités d'importation des courages. Angleis courant nécessairs. Enveyer lettre menuscrite + CV + photo + salaire actuel p M° BIBROFF 61, bd Saint-Germain 75006 Paris

URGENT. Opport. j.f. autonoma, génárant CA mat. médic. + ascrát, contacta cita, Paria + RP - % + fiz. + freis. Tél. : 42-48-27-63.

DEMANDES D'EMPLOIS J.H., 23 ans, ch. emploi DESSINATEUR E2

(chauffage/climatisatic Tel. 46-71-42-23 D. 40 a., 12 a. exp. bencaire anal., finances, marketing infor. back-office, ch. comtra érudes organisation, finance eption syst. informati T&L: 45-80-98-02.

15-17, r. du Col.-P.-Avis. 75902 PARIS Cedex 15.

Jeune esth. début., CAP. 3 ans d'études, école int. sronethérapis, spéz. manucure. Peggy. Tél.: 34-15-79-43 (enur 20 h et 22 h), Mile Sendra.

rech. emploi stable. T&L 43-63-44-56, libre de sui

J.F. 25 and BONNE PRESENTATION

sérieuse BAC + 3

ASSISTANTE DIRECTION BILINGUE

DRIGANISATION IMPORMATIQUE

Sep. COMML INTERNATIONAL

ch, poste à responsabilitée rétentions : 15 000 F brut

Eorine sous nº 5097 LE MONDE PUBLICITÉ 15/17, rue du Colonel-P.-Av 75902 Paris Cedex 15.

automobiles

ventes

de 5 à 7 CV

Part. vend LANCIA THEMA Turbo Année 88. 75 000 km.

Bon état + options. 76L : 69-06-56-08

de 8 à 11 CV

**GOLF STI 16S** 

3 p., modèle 88, gris antirecins, 73 000 km, T.O., ord de bord, gi. telint, et farm électr., alarme Elitron. Par fait état. 57 000 F. Tél. ap 15 h : 64-02-36-46.

Location 1 emplacement Parking GEORGE-V CHAMPS-ELYSEES

deux-roues

VENDS 1100 YAMAHA XS 30 000 km. Tête de four-che, side-cur Jamiel 2 pl frain + amort, sur side. Fourche type Earles. 35 000 F. Tél. 42-33-36-19

capitaux

CHERCHONS

**IMPORTATEUR** 

GENÉRAL

Pro-Side Sportanike GmbH

All CORR DU VILLAGE ST-LOUS BH-L'ILE, imm. XVP, se, les ment d'une mais, indép, sep. deplet 82 m<sup>2</sup>, istemez, raine. ASM 48-24-63-66 not et w.-e. 42-40-35-94. J.F. grde culture cinémato-graphique, ch. emploi de de-tribution de films ou vidéo. Esp. 35/16 mm. Tél.: 42-77-64-19 14 h à 18 h. Décentralisation, H. 36 a., doc. às lettres, cadre ciel, angl., chinole, allemend, jap. ch. emploi centré en province.
Tél. : 48-58-43-57 matin. RUE CLAUDE-BERNARD from pierre de tail. rénové, acens., 4 ét., belc., 4 p., belms poss. Px intéress. 45-04-24-30.

Off. marine expert transp. et form, angl. gest, pil. ter. réf, ch. sit. ourramer, Antil., etc. Bergen 31230 Couelle. 6° arrdt BIFORMATICUE ET
ORGANISATION
25 ers exp.: Mgmt, ventes
conseil échelle internationale. Fort an communication, persussif, excel. beat technique. Bilingue anglais
Rech, challenge intéresser
et rémunérateur.
Sous et 8418
LE MONDE PUBLICITÉ
18-17, r, du Col.-P.-Avis. ODÉON. RARE, maison de ville, XVIII<sup>a</sup>, cheminée, terresse. SERGE KAYSER 43-28-60-60.

7° arrdt **AVENUE DE SAXE** dens kmp. p. de t., 92 m² å Nnov. Poes. prof. Rt. ASM 48-24-63-86; å pert. de 20 h et w.-e. 42-40-35-94.

RUE ROUSSELET EXCEPTIONNEL BEAU 2 PIÈCES Fout confort, 50 m², 1 350 000 F, 45-86-43-43. Jeune ferma 28 are, diplômée de l'ICH (CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS — SECTION CONSTRUCTION URBANISME). A. DE BOURGOGNE, printe rd dbie liv. + 1 chbre tt cft, ceractère, belle rénovation. 43-45-37-00.

> 9• arrdt RICHELIEU-DROUOT Près métro, BEAU 2 P., coln cuis., ref. nf, tt cft, inter-phone, digicode. 549 000 i CREDIT. 43-70-04-84.

9" Le Pelezier. Collaborateu du journal vend 76 m², dou bla living + 2 chambres 4 poss. 1" étags. Clair me, sur cour, gde cule équipée. 1 550 000 F. Tdl.: 48-04-79-41 sprès 18 h.

10° arrdt M+ GARE DE L'EST PETITE MAISON

50 m² + grenier, charms, 1 180 000 F. 42-98-23-27 MÉTRO GARE EST EXCEPTIONNEL STUDIO entrée, cuis., confort possi-ble. Px 260 000 F créd. poss. 48-04-84-48.

12° arrat QUAI RAPÉE. Très bells vue, 3 fenêtres s. Seine, 2 p., cuis... tr oft, solail. 560 000 F créd. poss. 48-04-84-48.

MESNEL Part vd 3 poes 13° arrdt

boxes - parking RUE BOBILLOT Part. vd da imm. art dê **BUPLEX EN LOFT** + 4 chbres, 220 m² pondéri parfeir état. 5 500 000 F Tét. : 45-81-46-96,

> 14° arrdt **VILLA ELMER** MAINE-MONTPARNASSE
> Résidence de standing
> Grand calme
> du studio au 7 pièces
> LLYRAISON 4º TR. 1992

45-72-50-50 ELMER DWIGHT EDOUARD MAINE MONTPARNASSE URGENT STUDIO à rénover, cuis., déhe, w.-c., 1° ét. 360 000 F crédic. 48-04-84-48.

300 m3 ENVIRON Prestations top niveeu, è voir rien que pour le plaisir, dernier étage. 3 600 000 F. 45-33-39-36.

Denfert bei anc. Plusieum 4. P. de 80 m² à 110 m². A ratratchir. 43-35-18-36. Denfert récent 3 P. 60 m², terrasse, soleil, celme, park. 1 870 000 F. 43-36-18-38. A deux pas de Monspernesse, mm. 87, 3 P., 68 m² parfeit érat pais, équipée. Vue dég. Park 1 800 000 F. 43-35-18-36.

EXCEPTIONNEL imm. stand. 117 m² releht neuf. Prix: 3 800 000 F Tél.: 45-33-39-36 Le Monde

15° arrdt Val-de-Marne, VINCENNES CHATEAU REA Ancien tabinet médical. 2 PCES, w.-c., douchs, 2º ét. sur na, dipicoda. Px 435 000 F CREDIT. 43-70-04-64. MÉTRO PASTEUR. BEAU STUDIO GARACTÈRE Pou-tres, cheminés, cuts. équipée; imm. myelé, cave, gardier, de code. 590 000 F. 45-58-43-43.

3º arrdt BEL IMMEUBLE GRAND STUDIO GRAND SPECTACLE SUPERBE VUE S. PARIS. TOUR EIFFEL 1" PLAN, FRONT DE SEINE, spt. 3/4 p. 4t. devd. parks. pir-tins. 4 900 000 F. SIFECO RIVE GALICHE 45-68-43-43. POUTRES, REFAI RIX INTÉRESSAN 45-04-23-15 4° arrdt

1= arrdt

HALLES MONTORGUEL

LES ATELIERS

**BU MARAIS** 

HOTEL DE VRLE LIVRAISON 4° TR, 1992 Du studio au 7°P. dupleo Duplac, Terrassea, Park, Prestations exceptionnelle

45-72-50-50

SLIMER DWIGHT EDOUARD

5° arrdt

.16• arrdt VUE SUR SEINE, 6- 6t., bei iren. APPART. 2 PIÈCES, TT CONFORT, A SAISE. 1 180 000 F. 45-86-43-43.

17° arrdt RUE DES MOINES MY EROCHANT
Résidence de quelité
STUDIO AU 4/5 PCES
Prestrions koueves,
laçade pleme de t. agrafés
Hall en pierre matrifes.
Livraison 1º trint. 1992.
EDIFICO

45-61-98-06 MAIRIE 17

EXCEPT. STUDIO, sac., rt confort. 509 000 F crédit. 48-04-08-60. 18° arrdt

18" MARCADET EXCEPTIONNEL 40 m<sup>2</sup> atoms, 2 P., TT CONFT. Px 675 000 F créd. poss. 48-04-08-60.

18" SIMPLON Cause décès. URGENT. 2 P TT CONFORT. Px 399 000 F créd. total. 48-04-08-60. R. EUGÈNE-CARRERE Récent, 110 m², living, 3 chares, parking, 700 000 F. 42-64-18-26.

19° arrdt 19 MÉTRO CRIMÉS GD 2 P. VUE DÉGAGE Cule., tt conft. Sol Px 540 000 F.

eon + bo: + jerdin erboré. Prix : 4 250 000 F. Tel. : 42-45-58-91. BUTTES-CHAUMONT LE VILLAGE

3 poes, tt cft, bon insnt. Prix: 1 540 000 F. E.C.I. 42-49-56-90. PYRÉMÉES-BAGNOLET Sé, dole + 2 chores 80 m² -balc. s/jerd., récent, perk. 1 880 000 F, 46-22-22-56

91 - Essonne

ORSAY RER, Voe mt, bel appt, 45 m² cit, balc., possib., garage 535 000 F. - 40-08-00-99. 92 Hauts-de-Seine

LAKANAL 5' RER SCEAUX-SOURG-LA-REREE Vaste parc, récent, e6j. 50 m² 3 chbree, 2 bns, 2 parkgs, bal

CLICHY

1 minuta metro CLICHY su 1 \* éc., appart. de 43mi natat: à naut : 2 pces + curs. + bains. Tout cft, calme. Digicode, perqueta, cheminée, cave. falbles charges. Px exceptionnel 520 000 F, 16L à domicis 48-58-60-16.

BOULOGNE

Chartier résidentiel Noud, frais réduits p., livraison 2° trim. Prix de 2 695 000 F à 2 870 000 F BREGUET

47-58-07-17 RUEIL CENTRE, 5 piùcas 100 m², 1985, double aspos-tion, est-ouest, nombreux range-ments, cave, parline, standing, Tél. burneu: 40-80-80-03 Opmicie: 47-08-55-68

NEUBLY STANDING GD 3 F. tt confort avec 150 m² jardin. Enschallé + parking. Px : 4 600 000 f. Q.LT. - 47-86-06-36. BOULOGNE RELLE VUE

VILLE-D'AVRAY CENTRE date résidence, liot de verdure, gd stand., note proposore bel sppt. 154 m², mple sé;. 3 chembres. 2 beins, 1 s. d'eau, box dble, 2 loggies 23 m², 3 250 000 F. Acros 87accs 48, 26, 87. 12

3 P. 65 m², 920 000 F Très bon plan. Bon état, 3- ét. Vis. jeudi 17/19 h. 91, AV, MARCEAU.

offres

Footsomy-s.-Bots, tapl. 200 m², id. pr prof. fib., r.d.e. 75 m², dap. 125 m², vandas-atas, ou sap., pris 125 m², vandas-atas, ou sap., pris 126 m², vandas-atas, ou sap., pris 13 450 000 f. 761.; 43-94-57-65.

A vendre dans résidence FONTENAY-S/BOIS (94) F-4, entrée, quisins, séjour, salon, s.-de-b., W.-C., 2 chamb., pend., logis, cave, 2 perk., s/sol. Fron. commerces, écoles et trans. Tèl. jour. (1) 48-3-01-68 dorn, le seir. (1) 54-30-42-68.

95- Val-d'Oise SANNOIS 95 PROX. APPT 4 P. DUPLEX

800 000 ₽

Province

DEALIVELE
Dans IMMERIELE résidentiel
pert. vd beau studio, nige
27 m² hab. 19 m² jard. priv
Park. cane, it conft. Eur
impace. 43-59-69-74 matin. ALPE-HUEZ, wends dupl. 60 m maiblé. équipé, mazz. 2 ch. sél., betc., couch., 6 pers., pros. piete. 800 000 F. Visite : 78-80-34-44.

DEALIVELE
LE CAMESY
Côté mer, appt à vendre 75 m²S'attresser après 20 houres
au (15) 31-88-50-77. /ds appt. 100 m² Nica, vue : col-ine de Cizaler, Bon état. Pots : 1 100 000 f. Balcons. Tél. : (16) 78-64-14-11.

SPÉCIAL INVESTISSEURS

LOI MÉHAIGNERIE
Livrables fin 91, encore
quelques appartements
en province, bien situés,
à partir de 400 000 F
GARANTE LOCATIVE 3 ANS Gestion locative intégrés Rentabilité locative élevés

GROUPE BAMA Constructeur immobile Tour Montparmates 45-38-68-81

PENSEZ A
RÉDUSE
VOTRE REPOT
DE 60 000 F (couple merié)
Data le cade de le loi Méhalgrerie, nous disposons encore de
quelques appartements en province à partir de 400 000 F
Prophies fin 91.
Restabilité locative intégrée
Gestion locative intégrée
GARANTE LOCATIVE 3 AIS

GROUPE SAMA Constructor immob Tour Montpernies 45-38-66-81

DEAUVILLE
Dens BMMEUBLE résident.
pert. vd beat studio, prox.
Hörel Royal, 150 m² plage.
27 m² hab., 18 m² jard. priv.
Park., cave., tt conf. Etat
impecs. 43-59-88-74 matte.

ANNECY
A vendre, appt type F3, 63 m² +
terrases + 10 m² de belson, sé, et
cols, courant a ferrases, 2 chs.,
wc, a.d.b. + cave. Perfet éest,
done poein conraptée. Constru-calme et résidencie. Voe dégagée
sur la ville.

PX 750 000 F (juilles charpes).
T. ap. 21 h au (16) 50-66-36-12.

SETE (34) - Plain Sud Face à la riser et aux plague Face à la riser et aux plague possibilité anneus. Suudo-cabine tout contert. Terraisse couverte close par vérande. Meubide pin magaif. Facfait fant. Prix : 265 000 F 16-(1) 46-44-30-61 (poir)

Etranger BRUXELLES, vds appt. 140 m², 7° st., kme, vne sen. sur perc, terr., garage, 3 ch. 980 000 FF. 78; i run. syna-mid su (19) 322-65-05-718. appartements

achats / REME Nº M.-SEMBAT PIÈCES culsine, entrée. TT CONF. - 540 000 F. 48-04-84-48. Recherche 2 à 4 p. PARIS, préfère RIVE GAUCHE avec preserv RIVE GAUCHE avec ou sens travaux. PAIE COMPTANT chez notaire. 48-73-35-43, mame le soir. **EMBASSY SERVICE** 

noch, pour CLIENTS ETRANGERS APPARTS DE HAUT DE GAMME PARIS, RÉSIDENTIEL TÉL. : (1) 45-62-16-40 DISPOSE 400 000 F ACHETE STUDIO à 2 P. S/PARIS, état Indifférent Mondour LEMERCIER 42-71-94-34.

PART. VEND APPT 75 m<sup>3</sup>
ASNIERES for gare Colombes!
3 et . dbie exp ErO s. vs-à-vs
Ti conf Deser ErO s. vs-à-vs
Cus. équip et s.-d -b. neurels!
Pis bid appt -cav esc park int.
830 000 F Tel. 40-85-08-69 ACH. CPT studio
ou 2 poss PARIS ou très
proche BANLIEUE.
PAIEMENT COMPT.
M. HALBERT 48-04-84-48. non meublees

ding, 2 p., 51 m², cuis., s. bns. w.-c., 3 800 F choes compr. 3617 ALOUER\* ABD Tel. : 48-24-12-90 ref. 15. MONTPARNASSE 2 p., 40 m² env., cuis., s. bns. ple-cards, 4 250 F charges compr. 3617 ALOUER\* FONCIA 6 T&L: 45-44-38-09 rdf. B27.

15 APPTS GD STAND. du 2 au 5 p. + terrasess imm. nr. 1= location pl. halle - Butte-laux-Calilea. E.A. 45-87-11-42. Région parisienne

CHARENTON. Mr Liberté, 2 p. 3º ét. 4 800 F + 520 F ch., 2 p. r.d.c. evec jardin 5 000 F. + 520 F ch. 45-87-71-17 metin. non meublées

demandes Paris TGI, 34-14-54-14 dom. TGI, 34-51-93-11 bur. **RÉSIDENCE CITY** 

URGENT rack, pour drigents étrangers d'importants groupes anglo-saxons LUXUEUX APPARTEMENTS MEUBLES et MAISONS QUEST-EST. TÉL : (1) 45-27-12-19 **EMBASSY SERVICE** 

8, av. de Meusino, 75008
PARIS recirectes APPARTS
DE GRANDE CLASSE
VIDES OU MEUBLÉS,
HOTELS PARTIC. PARIS et
VILLAS PARIS-OUEST.
Tél.: (1) 45-62-30-00.

locations meublees demandes Paris

URGENT
Part. charche
à louer
dans Paris,
CHAMBRE AVEC DOUCHE
(meublée ou non) Loyer : env. 1 500 Fcc Tél. : 43-38-78-14 irén.

hôtels particuliers AD MOLET 3 ELBITE?

FACE GARE SNCF MATABIOUE > 60 chambra Tél. (16) 61-62-99-40. VINCENNES Bols Chiloseu HOTEL PART. s/3 rivelux GD LIV. 4 CHIRES, 4 bains. Terrasse. Genge, 6 500 000 F. 45-04-24-30.

IMMOBILIER *D'ENTREPRISE* 

Locations

PARIS-NORD II ROISSY-CH\_DE-GAULLE

BMEUBLE INDÉPENDANT
Feçade autoroute A 1
Standing, sir climaties
PROX ATTRACTIF
2 900 m² buresto: :
985 F le m² an
3 700 m² activités stockage 490 Fm /an

Jones Lang Wootton 47-76-44-34

VOTRE SIÈGE SOCIAL **DOMICILIATIONS** SARL - RC - RM Constitution de sociétés Démarches et la services 43-55-17-50

PRÉS GARE DE GARCHES à louer 2 à 4 bureaux dans cadre de verdure Tél. : 47-41-94-41.

**VOTRE SIÈGE SOCIAL** A L'ETOILE 16- CHAMPS-ELYSÉES OU AVENUE VICTOR-HUGO Burx, secrét, tél., télec, fax, Domicil, : 190 à 395 F/M, CIDES 47-23-84-21

SIÈGE SOCIAL Burx équipés ta services, Démarches R.C.-R.M. SODEC SERVICES CHPS-ELYSES 47-23-55-47 NATION 48-41-61-91

individuelles

REPRODUCTION INTERDITE

A 130 km Paris: orde toret Orldens, 18 km Sully-s-Loire, chause, picche, meison 140 m<sup>2</sup> sur 2 nivesus, it contint; gerage, celler, postres sp., checinde, sur 3 800 m<sup>2</sup> Pz 650 000 F. Tél.: 38-87-70-81. Fontanny-e,-Bois, 5 p., 112 m², carient. N.S., gd n6, 3 ch., rusp., 5a-gmig + a.d.b. + cht + log. 12 m², laste., caree 15 m², gar., R+3. 2 000 000 F. 48-76-22-88 nois.

AND STATE

Self Self self self

The section of the section of

12FONCER VIEW

SANCE OF STREET

PENDSETN

\$ 100 miles | 100

مسر موتداد از جرا

تنزيح

1"

5.....

1-2-34

- 4.7.5

4 154

 $\gamma = 1/2 + \epsilon$ 

1

i.

14

المراجعة إ

\$5 }<sub>5755</sub>

2 No. 19

#

. .....

A STATE OF THE STA

Committee of the same

The state of the

25

جيون بالقاشد

and the second s

UTC 501 6 48 12

15 5 6 6 6 6 7 7

The second second

4.50 4 4 11

ARREST RESERVED

A BURK SE

14.

· = - •

1 - - -

er a sistema

Parts, vend superbe pavilion à proximité de CPELLES et de MARNE-LA-VALLEE COURTRY

SEINE-ET-MARNE

sur temain 720 m² payasgé. possibilité 2 lots, barbecue. terresse en pierre de 60 m². Sous-soi tot. 3 voit, busnd., and de jaux, chauffene, seller. Cuis. équip. en orme, séj. doubl. avec cheminée, 3 ch., sal\_de-b., w.-c., signal d'aler.

PRIX: 1,500.000 F Tél. : 60-20-16-28 Sortie AMBOISE, direct. Tours PAVILLON F 4, récent. 110 m², S/aci compl. semi-enterré, Ser. Terr. 3000 m², ent. clos. Vér. ellu. Chauff. gez + Pat. mais. Indépend. Prés: 700 000 F T. (apr.-mid. (16) 47-57-33-35.

PARTICULIER wand PAVILLON

PARTICULIEN VERM PAULTON
OZOR-LA-FERRÉRE (77)
F-4. Culsine aménagée.
zájour, saile à manger,
z chamb, W.-C., saile de bains.
CHEMINÉE, GARAGE, JARDIN
Prix: 720 000 F. Tél. : 60-02-82-46.

OZOIR-LA-FERRIÈRE Cause mattelon, part. vand pavillon 120 m². 5 pose, 2 de behrs, 2 w.-c., cuts. 4 quipée, cheminée, jardin 600 m² paysagé et arboré. Parf. état, habit, de suits. Pix::1 350 000 F. Tê.:164-011-42 et 11 hà 19 h. Agences a'abstenir.

proprietes 18 km de SAINT-TROPEZ 18 mm de same removée de superbe hamesu. 100 m² hebitables + 100 m² aménageables, terrasses, dépend., petit jardin clos - 8 he terrais à proc.

Part (1)45-75-39-82. A VENDRE A 40 km Euro Die 10000 85 iam de Peris

Committee of the second second 후수 보고 Entra Villate-Cöttprets
et Soissons.
Superbe propriété sur
17 000 m²: payasgé, visbiliée, vue imprenable. Maison
100 m² habitable + dépendances en pierre de paya,
200 m² amérageables, en
parfait état. Idéal pardeulier.
Complese hôreier. Maison
de retraite.
Prix justifié: 2 650 000 F
76. but.: 47-23-55-18,
donaloile: 47-34-33-04. 20 Section 2 22, . . . . . . केर्यकृतिक स्थापन

bureaux industriels

Ventes BASTILLE, 500 m<sup>2</sup> **CESSION DE BAIL** Local d'activité et reeux. Loyer : 400 000 F hors charges an. Tél. : 42-49-56-00 M. P. ABOUKRAT

boutiques Ventes ANTILLES

SAINT-MARTIN MARIGOT Mura libres Bout, 50 m² d'engle rél : 42-49-65-00 M.-P. ABOUKRAT

fonds de commerce Ventes

MAROC Mura et fonds, 400 m² Salon de diá, philiseris (nex à Rabat Bilanc) av. Hassan Contacter au Maroc :

- MOULAY SCHREF (Paz) 233-14 ou 401-68 - M. N.A.Ji (Rebet) 770-46-58

en France : M. FARAJALLAH 47-00-63-86 (répond.) RUE DE SÉVRES MPORTANT PRESSING
Excellence remarkation
MAGASIN PHOTO, bon
CA, faib. lover. 790 000 F.
SALON COIFFURE
500 000 F
RESTAURANT SALON DE
THE, 30 couverts, avec aucio, peett lover. 880 000 F.
Autres incaux disponibles.
SIFECO 45-86-43-43. Le M

CHAQUE N RENDEZ

集。 第一次第一次 第一次

112 JBC ..... Pour Las Im

Protection Particulors 15



Er Monde

ION IMMOBILE

CODUCTION INTERDITE

The state of the s

4.75

LES LOCATIONS
DES INSTITUTIONNELS

• Le Monde • Jeudi 31 octobre 1991 23

|                                                  |                                                                |                                 |                                                |                                                                      |                               |                                                                        |                                                                                             | Loyer        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Type<br>Surjace/étage                            | Adresea de l'immetable<br>Commercialisateur                    | Loyer brut +<br>Prov./charges   | Type<br>Surface/étage                          | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                           | Loyer brut +<br>Prov./charges | Type<br>Surface/étage                                                  | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                                                  | Prov.        |
| PARIS                                            | COLINE COLINE                                                  |                                 | DOUBLE LIVING                                  | 19, rue Raynouard<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission     | 7 820<br>+ 1 981<br>5 630     | STUDIO<br>40 m², 1= étage<br>cave                                      | NEUILLY 39, nue Parmentier AGF – 44-86-45-45 Frais de commission                            |              |
| 8. ARRONDISS                                     | 1 118 majs Roštis                                              | 1 22 400                        | 4 PIÈCES<br>121 m², 9- étage                   | 11-13, rue Gros<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Freis de commission       | 15 000<br>+ 1 986<br>10 800   | 3 PIÈCES<br>62 m², 4 étage<br>possibilité parking                      | NEUILLY<br>223, av. Charles-de-Gautle<br>CIGIMO – 48-00-89-89<br>Honoraires de location     |              |
| 228 m², 2- étage                                 | SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission                    | + 2 320<br>16 128               | 5 PIÈCES DUPLEX<br>131 m², 5-/6- étages<br>box | 4, rue Félicien-David<br>SOLVEG - 40-67-06-99<br>Frais de commission | 19 970<br>+ 1 105<br>15 378   | belcon  4 PIÈCES  96 m², 8- étage, possibilité parking                 | NEUILLY<br>5, rue du Général-Lanrezac<br>CIGIMO - 48-00-89-89                               | +            |
| 9• ARRONDIS                                      | SEMENT                                                         |                                 | 17• ARRONDIS                                   | SEMENT                                                               |                               | balcon<br>4 PIÈCES                                                     | Honoraires de location                                                                      | '<br>!       |
| 4 PIÈCES<br>109 m², 1= étage                     | 2, square Trudaina<br>GCI - 40-16-28-71                        | 7 900.<br>+ 1 997               | 3 PIÈCES<br>88 m².<br>rez-de-chauseée          | 2/4, av. des Temes<br>AGF – 44-86-45-45<br>Freis de commission       | 6 474<br>+ 500<br>4 606       | 96 m², 1= étage<br>2 parkings<br>cave                                  | 10, square de l'Hippodrome<br>AGF – 44-86-45-45<br>Frais de commission                      | *            |
| 11• ARRONDI                                      | SSEMENT                                                        |                                 | CEVE                                           | 1                                                                    | . 1                           | 4/5 PIÈCES<br>Immeuble neuf<br>110 m², 4- étage<br>parking             | SÈVRES 11, av. de la Division-Leclero SAGGEL – 47-78-15-85 Frais de commission              | +            |
| 3 PIÈCES<br>71 m², 3: étage<br>Parting           | 4, me Moufie<br>LOC INTER - 47-45-15<br>Frais de commission    | 7 042<br>+ 640<br>5 382         | 20" ARRONDIS<br>2" PIÈCES<br>51 m², 6" érage   | 12, rue Ernest-Lefevre<br>  AGF = 44-86-45-45                        | 5 528<br>+ 500<br>3 933       | STUDIO 44 m² rez-de-chaussée parking, terrasse                         | SURESNES 93, rue de la République CIGIMO - 48-00-89-89 Honoraires de location               | +            |
| 4 PIÈCES<br>88 m², 4- étage<br>Parking           | 4, rue Mouffe<br>LOC INTER – 47-45-18<br>Frais de commission   |                                 | CEVE                                           | Frais de parking                                                     | 1 3 333                       | 3 PIÈCES<br>79 m²,<br>rez-de-chaussée                                  | SURESNES<br>27, av. Georges-Pompidou<br>SAGGEL - 47-78-15-85<br>Freis de commission         |              |
| 13• ARROND                                       | SSEMENT                                                        |                                 | 78 - YVELINE                                   | S   SAINT-GERMAIN-EN-LAY                                             | /E ! 4204                     | parking                                                                | I LISIZ OS COULTISPONII                                                                     | •            |
| 2/3 PIÈCES                                       | 27-29, av. Stéphen-Picho<br>GC1 - 40-16-28-70                  | 6 800<br>+ 1 570                | 2 PIÈCES<br>49 m², 2· étage<br>parking, cave   | 42, ne des Ursulines<br>AGF 44-86-45-45<br>Frais de commission       | + 580                         | 94 – VAL-DE                                                            |                                                                                             |              |
| 79 m², 1 v étage<br>Parking                      | T                                                              | 1                               | MAISON 6 PIÈC<br>134 m²,<br>garage             |                                                                      | 1 + 1210                      | 4 PIÈCES<br>87 m²,<br>2- étage<br>parking                              | NOGENT-SUR-MARNE<br>68, rue François-Rolland<br>SOLVEG – 40-67-06-99<br>Frais de commission |              |
| 14 ARROND                                        | ISSEMENT<br>199-201, av. du Maine<br>LOC INTER - 47-45-1       | 10 104<br>15-58 + 758           | 5 PIÈCES<br>109 m²,<br>rez-de-chaussée         | VERSAILLES<br>6, rue du Général-Pershing<br>SAGGEL - 46-08-80-31     | 8 700<br>+ 1 422              | 3 PIÈCES<br>75 m², 1= étage<br>parking                                 | NOGENT-SUR-MARNE<br>39, rue du Port<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission          |              |
| 94 m², 1= étage<br>2 parkings                    | Frais de commission                                            | 7.830                           | perking                                        | Frais de commission                                                  | 1 0 204                       | 2 PIÈCES<br>48 m², 1= étage<br>parking                                 | SAINT-MANDÉ  4, avenue Joffre  LOC INTER - 47-45-15-                                        | .71          |
| 15. ARRONI                                       | DISSEMENT                                                      |                                 | 91 - ESSON                                     |                                                                      | ı 5.760                       | 3 PIÈCES                                                               | Frais de commission                                                                         |              |
| 2 PIÈCES<br>52 m². 4 étage<br>parking            | 23, rue Leceller<br>10C INTER - 47-45-<br>Frais de commission  | 5 042<br>15-84 + 528<br>3 908   | MAISON 5 PIÈCES<br>121 m²<br>garage            | EVRY 36, rue de la Tour SOLVEG - 40-67-06-9 Frais de commission      | + 174                         | 67 m², 3• étage<br>parking                                             | 7, rue Fays<br>LOC INTER - 47-45-15<br>Frais de commission                                  |              |
| 4 PIÈCES<br>86 m², 6- étage<br>2 parkings, balos | 126, rue Lecourbe<br>LOC INTER - 47-45-<br>Prais de commission | 8 675<br>15-84 + 1 047<br>6 534 | 92 - HAUTS                                     |                                                                      |                               | 3 PIÈCES<br>68 m², 1° étage<br>parking<br>terrasse                     | VINCENNES<br>88, rue Defrance<br>LOC INTER - 47-45-15<br>Frais de commission                | <u>+71</u>   |
| 5 P(ECES<br>103 m², 2-ésage<br>parking, 2 caves  | 5, rue Alexandre Caban<br>AGF - 44-86-45-45                    | A                               | 5 PIÈCES DUPI<br>180 m², 4/5 étas<br>parking   | LEX   BOULOGNE                                                       | 28 000<br>+ 1 791<br>19 525   | 5 PIÈCES<br>108 m², 2- étage<br>box, cave                              | VINCENMES 40, rue des Vignerons AGF - 44-86-45-45 Frais de commission                       |              |
|                                                  | DISSEMENT                                                      | I 18 000                        | STUDIO<br>27 m²<br>5- étage                    | BOULOGNE<br>229, bouleverd Jesn-Jau<br>GCI - 40-16-28-71             | 2 535<br>rès + 419            | 95 VAL-D'                                                              | OISE                                                                                        |              |
| 5 PIÈCES<br>177 m², 2- étago<br>cave             | 1 Plans de Commission                                          | + 2 100                         | 2 PIÈCES<br>54 m², 9- étage<br>parking, cave   | COURBEVOIE 2, sv. du Parc AGF - 44-86-45-45 Frais de commission      | 3 949<br>+ 390<br>2 810       | <ul> <li>5 PIÈCES</li> <li>93 m², entresol</li> <li>perking</li> </ul> | 101, rue du Général-de-G<br>SAGGEL - 47-78-15-6<br>Frais de commission                      | aulie<br>15  |
| STUDIO 30 m² rez-de-chaussée 2/3 PIÈCES          | 6-10, rue Mirabeau<br>SAGGEL - 47-42-44<br>Frais de commission | + 338                           | 4 PIÈCES<br>83 m²,                             | COURBEVOIE                                                           | 5 200<br>+ 1 073              | 3 PIÈCES<br>70 m²,<br>rez-de-chaussét                                  | MONTMORENCY 126, averue Charles-de-6 CIGIMO – 48-00-89-6 Honoraires de location             | Saulle<br>19 |

# Le Monde

CHAQUE MERCREDI numéro daté jaudi VOS RENDEZ-VOUS

### IMMOBILIER

LA SÉLE<u>CTION IMMO</u>BILIÈRE LES LOCATIONS <u>DES INST</u>ITUTIONNELS L'IMMOB<u>ILIER D'ENT</u>REPRISE

Le Monde est le premier quotidien vendu à Paris. Il est lu par 1 609 000 Français dont 888 000 Parisiens. 642 000 d'entre eux appartiennent à des foyers « cadres supérieurs » dont 375 000, soit 58 %, habitent l'Île-de-France. (Source : CESP 1989.)

Pour tous renseignements Professionnels 46-62-73-43 Particuliers 46-62-73-90 – 46-62-72-02 CETTE PAGE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LA PARTICIPATION DE





GFC



SOLVEG LOCATION VENITE F1 DESTION (TRANSCUBLIS



SAGGEL VENDÔME GROUPE UAP



#### Fujitsu victime de l'effondrement du marché des semi-conducteurs

Stagnation des volumes, guerre des prix farouche dans l'informa-tique comme dans la micro électronique : la conjoncture est déci-dément bien difficile pour tous les industriels de l'électronique. Moins gravement affectés que leurs concurrents européens et dans une moindre mesure américains, les ténors japonais du secteur ne sont pas pour autant épargnés. Premier fabricant japonais d'ordinateurs, septième producteur rnondial de « puces», le géant Fujitsu a ainsi annoncé, mardi 29 octobre, une chute de 60 % de son bénéfice net semestriel consolidé, à 10,3 milliards de yens, soit um peu plus de

Le recul est sévère. Fujitsu qui, pour ce demi-exercice clos le 30 septembre, consolidait pour la première fois dans ses comptes la participation de 80 % acquise en juillet 1990 dans le construc-teur informatique britannique ICL, n'a pas donné d'indications sur les résultats de cette filiale d'outre-Manche. La firme nippone conti-Manche. La firme nippone conti-nue certes d'affich er une forte pro-gression de son activité. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a cru de 23 % sur la période concer-née, s'inscrivant à 1587,2 milliards

de yens, soit 70 milliards de

La répartition par métiers de ses ventes signale toutefois plus nette-ment ses zones de faiblesse. Si, grâce à sa politique de croissance externe, le géant japonais peut enregistrer une poussée de 33 % de son chiffre d'affaires dans le matériel informatique, cette progression se limite à 4 % dans les équipements de télécommunications et dans les semi-conducteurs.

Fujitsu, à l'image de ses compa-triotes Hitachi, Nec, Toshiba, a surtout souffert de l'effondrement des prix des mémoires 4 mégabits, la génération actuelle de «puces». Le retournement de cycle - classique sur le marché des semiconducteurs lorsqu'une génération de composants s'apprête à être remplacée par une autre (dans ce cas précis, par des mémoires 16 mégabits) – a été amplifié par la concurrence féroce sur les prix à laquelle se sont livrés dès les premiers signes de ralentissement les principaux producteurs. Plusieurs électroniciens nippons ont du reste annoncé récemment le gel d'inves-tissements relatifs à la production de mémoires 4 mégabits.

Malgré un résultat en baisse

#### Suez entame la restructuration de ses activités de capital-développement

Suez a enregistré pour le premier semestre un résultat net consolidé part du groupe en baisse de 33,2 %, à 1,83 milliard de francs contre 2,74 milliards de francs sur les six premiers mois 1990, a indiqué mardi 29 octobre M. Gérard Worms, président du directoire. M. Worms; a toutefois précisé que le résultat du premier semestre 1990 intégrait des plus-values importantes liées au reclassement des titres Victoire et qu'en revanche il était très proche du demi-résultat de l'année 1990 (1,85 milliard de francs).

Paralièlement à l'annonce des résultars, M. Worms a donné les modal ités du regroupement des activités capital-développement de la Cornpagnie financière. Celles-ci s'articuleront autour de sa filiale Parthéria Investissement et l'operation se déroulera en trois temps. Dans un premier temps, Suez cédera la participation de 30,15 % détenue dans le capital de la Com-pagnie de Penhoët à la société Rubis Investment et Cie. Simultanément, AXA, actionnaire de Penhoët aux côtés de Suez, cédera lui aussi sa participation au même acquereur. Ensuite, Suez, qui détient actuellement 31 % de Parthéna Investissement, société de portefeuille essentiellement inves-tie dans la communication, va acquerir de Centenaire Blanzy les 20.3 % que celui-ci détient dans Parthéna et ainsi porter sa partici-pation à 51,3 %. Enfin, Suez, actionnaire à 62,14 % de Comiphos, lancera une offre publique d'achat (OPA) sur le reste du capital avant de la fusionner avec Parthéna quand il en possédera la

Au terme de l'opération, il est prévu que Parthéna devienne, avec le fonds Eurosuez, le pôle autour duquel s'organisera l'ensemble des

La Compagnie financière de sociétes de capital-développement et de capital-risque du groupe Suez. En direct, celui-ci pesera près de 2 milliards de francs.

Selon le directeur général du groupe, M. Patrick Ponsolle, l'en-semble de l'opération n'entraînera aucun débours de trésorerie, puis-mielle sera financie ma la contraînera qu'elle sera financée par la cession de Penhoët. M. Worms a souligné que les minoritaires disposaient qu'il leur était possible de « sortir en cash », alors que beaucoup d'opérations se font en papier, permettant ainsi des plus-values

#### Colgate rachète Plax

Le groupe américain Colgate-Palmolive, un des plus grands abricants mondiaux de produits détergents mais aussi de dentifrices, vient de racheter Plax, un produit destine à éliminer la plaque dentaire inventé et exploité par un autre groupe américain, la firme pharmaceutique Pfizer. Le prix de cession a été fixé à 70 millions de dollars (410 millions de francs).

Par cette opération, le groupe Colgate entend renforcer ses positions sur le marché mondial de l'hygiène bucco-dentaire, dont il détient quelque 21 % avec un chif-fre d'affaires de 1,2 milliard de dollars grâce au rachat récent de Vipont Pharmaceutical et d'Ora-Pharm. Les ventes de Plax se sont élevées en 1990 à 100 millions de dollars. Toutes pâtes dentifrice confondues, Coigate est leader mondial avec 40 % de part de marché. Pfizer, qui continuera à commercialiser Plax aux Etats-Unis, cherche à se recentrer sur la pharmacie, son métier de base.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



#### CIMENTS FRANÇAIS AU MAROC

CIMASFI, filiale à 60 % de CIMENTS FRANÇAIS, aux côtés de la BANQUE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE et de la SOCIÉTÉ, NATIONALE D'INVESTISSEMENT – vient de signer avec la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE, filiale de la BANQUE MONDIALE, un contrat de prêt, syndiqué avec la BNP, de 120 millions de francs, pour le financement de la cimenterie de SAFI, an Maroc.

pour le manicement vient compléter celui accordé par la BANQUE NATIO-Ce financement vient compléter celui accordé par la BANQUE NATIO-NALE POUR LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE pour un montant de 155 millions de francs et celui consenti par un consortium de banques com-merciales marocaines pour un montant de 65 millions de francs.

La construction de cette usine a commencé en décembre 1990 ; sa especité de production sera de 660 000 tonnes de ciment par an et pourra être portée progressivement à 800 000 tonnes ; la mise en service sera partielle au printemps 1992 et totale à la fin de l'année. Cette réalisation d'une cimenterie entièrement neuve constitue un événe

ment majeur pour le groupe; elle représentera un investissement total de l'ordre de 600 millions de francs. l'ordre de 000 minions de francs.

Le groupe CIMENTS FRANÇAIS emploie plus de 700 personnes au Maroc et y réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 350 millions de francs, ce qui en fait le premier opérateur privé dans son domaine d'activité.

CIMENTS FRANÇAIS SUR MINITEL : 3616 CLIFF

#### NEW-YORK, 29 octobre La hausse se ralentit

Deuxième journée de hausse mardi 29 octobre à Wall Street. Mais cette fois, le mouvement s'est très sensiblement raienti. Après avoir un court instant culminé à 3 077,82, son plus haut niveau de toujours, l'indice Dow Jones des industrielles s'est finalement établi à 3 061,94 avec une avance réduite à 16,32 points (+ 0,54%). La veille, il avait progressé de 1,35 %. Curleusement, le bilan de la séance à été meilleur que le précédent. Sur 2 135 valeurs traitées, 1023 ont monté, alors que 603 seulement ont balasé et que 509 reproduisaient leurs cours précédents.

precedents.

Il est vrai que les programmes d'achats lancés par les ordinateurs ont cette fois beaucoup plus concerné les valeurs de second plan. Tout en conservant l'espoir que la Réserve fédérale va se décider à belsser de nouveau les taux d'intérêt pour tenter de amusclers la reprise éconogique devenue languissante, les de grausclers la reprise économique devenue languissante, les investisseurs ont quand même été échaudés par la chute de l'indica de confiance des consommateurs américains tombé à 60,4 points, son niveau le plus bas depuis la récession de 1981/1982. De ce fait, l'annonce d'une remontée de 2,4 % du PNB (produit nationel brut) pour le troisième trimestre n'a pas produit un très grand effet autour du « Big Board ». L'activité s'est accrue et 192,70 millions de tires ont changé de mains contre

| 160,27 millions la veille.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| VALEUR\$                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cours de<br>28 actobre                                                                                                                                  | Cours ds<br>29 octobre                    |  |  |  |
| Alcos ATT Bosing Cases Manhattas Back Du Post dis Nemoors Espasson Kodak Espasson Kodak Espasson Kodak Espasson Kodak Espasson Ford General Blacinic Georgeal Motors Goodyser BMI INT Mobil OR Plicat Schambarger UAAL Corp. as-Alegia Urino Tankida Usinal Tash. Westingbacces Xarox Corp. | 61 344<br>61 344<br>70 144<br>70 144<br>70 148<br>48 778<br>98 144<br>57 18<br>70<br>19 142<br>64 148<br>19 348<br>19 348<br>19 348<br>19 348<br>16 348 | 22 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 |  |  |  |

#### LONDRES, 29 octobre Prises de bénéfice

Les valeurs ont baissé, mardi dres. L'indice Footsie des cent valeurs principales, qui avait gagné plus de 20 points en ouverture, a terminé en retrait de 5,2 points à 2553,3 points, soit un recui de 0,2%. Une vague de prises de béné-

fices consécutive aux gains importants de la veille a sensible-ment affecté la tendance, faisant esser au second plan la demière étude de conjoncture de l'orgaentide de Confederation of British Industry (CBI) pour le tri-mestre à venir, dont le contenu fait preuve d'un certain opti-misme. La marché s'est surtout concentré sur les bémois apportés par la CBI, qui prévient que la récession n'est pas terminée et qu'elle a été plus forte que prévu.

#### PARIS, 30 octobre T. Mieux orientée

#### La Bourse de Paris s'est encore prientée à la hausse mercredi. En retrait marginal de 0,03 % au début des transactions, les valeurs continuaient dans la matinée de s'apprécier au fil des échanges pour afficher peu avant midi une hausse avoisinant 0,3 %. Per la suire, une interruption de séance à 12 h 21, consécutive à une penne du système CAC, les fit se canton-

partie de la séance. Aux alentours de 14 heures, les compartiments 2 et 3 du règlement mensuel Peu après, à la reprise des cota-tions, l'indicateur de la place s'inscrivait en hausse de 0,4 % sur sor

parisien des actions a été soutenu par la bonne tenue de Wall Street depuis plusieurs séances, et par la bonne orientation du marché obligataire américain. Cela étant, la de confiance des consom reprise outre-Atlantique et laissé

En outre, la bonne orientation des marchés européans et des rumeurs parues dans la presse japonaise faisant état d'une pro-chaine baisse du taux d'escompte au Japon ont été positivement interprétées par les boursiers. Tou-tefois cette conjugaison d'éléments favorables, soulignaient certains opérateurs, ne sera pas suffisante pour « relancer durablement le mar-ché». De plus l'on constate actuellement plutôt un raientissement des courants vendeurs qu'un accroissement des courants acheteurs, soulignait un spécialiste.

#### TOKYO, 30 octobre \$ Tassement

# Le Kabuto-Cho n'a pas réussi mercradi 30 octobre à se maintenir au-dessus de la barre des 25 000 points refranche la veille. De feit, le baisse y a feit sa réapparition en cours de séence. Le démarrage avait pourtant été prometteur, avec une progression de 115 points du mercure. Mais rapidement le tarrain gagné tast reperdu et, à la clôture, l'indice Nikkei s'établissait à 24 981, 18, soit à 159,43 points au-dessous de son niveau précédent.

Ventes bénéficiaires et diminuétaient les deux raisons avancées par les professionnels pour expliquer ce revirement de tendance. Tous se plaignaient aussi du manque d'affeires. D'après eux, le plus grand attentisme règne avant l'entrée en fonction du nouveau premier ministre. M. Miyazawa. Les courants d'échanges ont diminué avac 320 millions de titres traités contre 400 millions mardi.

| VALEURS            | Cours du<br>29 octobre | Coers de<br>30 octobre |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Atri               | 1 100                  | 1 130                  |
| Bridgestone        | 1 170                  | 1 190                  |
| Canoni             | 1 460                  | 1 440                  |
| Feji Benk          | 2 830                  | 2 810                  |
| Honde Motorn       | 1 510                  | 1 480                  |
| Metuyakhin Benchic | 1 530                  | 1 520                  |
| Mitsybiahi Henry   | 729                    | 724                    |
| Sany Corp.         | 6 300                  | 6 250                  |
| Toyota Motors      | 1 570                  | 1 590                  |

#### FAITS ET RÉSULTATS

n Zenith Electronics va supprimer plus de 1 000 emplois. – Zenith Electronics, dernière firme américaine fabriquant des téléviseurs et dont Goldstar (Corte du Sud) est actionnaire, se propose de supprimer plus de 1 000 emplois dans son usine de Springfield (Missouri) et de transférer une partie de ses activités au Mexique. Certaines opérations, notamment le moulage plastique et la distribution, resteront dans le Missouri, mais l'assemblage des postes de télévision sera réalisé au Mexique. La direction a indiqué que la baisse des prix avait coûté 500 millions de dollars (2,9 milliards de francs) à la firme au cours des cinq dernières années. Zenith Electronics, dont le siège est à Gienview (Illimois), avait commencé à transférer une partie de ses activités au moss, avan une partie de ses activités au Mexique en 1985. La direction a indique que ce plan de «consoli-dation» n'affecterair pas ses autres

usines, qui emploient quelque 5 300 personnes dans l'Illinois. o Bristol Myers Squibb: bénéfice aet en hausse de 14 %. – Bristol Myers Squibb, un des plus grands groupes pharmacentiques mon-dianz, annonce pour le troisième dianx, annonce pour le troisième trimestre un bénéfice net en trimestre un bénéfice uet en hausse de 14 % à 563,45 millions de dollars (1,08 dollar par action), contre 495,92 (94 cents) un an auparavant. Le chiffre d'affaires a progressé de 5 %, à 2,76 milliards contre 2,62 milliards. Pour les neuf premiers mois, le groupe enregistre une hausse de 17 % de son résultat net à 1,55 milliard de dollars (2,97 dollars) contre 1,32 milliard (2,51 dollars) pour un chiffre d'affaires de 8,22 milliards contre 7,56 milliards, en hausse de 9 %.

🛮 Boirou : baisse de 24 % du bénéfice net semestriel. - Le groupe pharmacentique français Boiron, numero un mondial de source, numero un mondial de l'homéopathie, a dégagé pour le premier semestre 1991 un bénéfice net consolidé de 7,6 millions de francs, en baisse de 24 % sur celui

de la période comparable de 1990.
Pour l'ensemble de l'année, Boiron a revu ses résultats à la baisse, avec un bénéfice net prévisionnel en diminution de 12 %. Pour 1990, Boiron avait déjà vu fondre de 8 % le montant de ses profits. Le niveau des ventes n'a pas étérop affecté avec, pour les six premiers mois, un chiffre d'affaires de 453,2 millions de francs. (+ 8,9 %).

Dollsos perd 6,6 millions de francs an pren français de l'homéopathie, ont emegistré une perte de 6,6 mil-lions de francs pour le premier semestre 1991, après amortisse-ment des survaleurs pour 2 mil-lions de francs. Le chiffre d'af-faires consolidé s'étève à 271 millions de francs, en progres-sion de 4,5 % par rapport au pre-mier semestre 1990, qui reflète notamment la suppression des français de l'homéopathie, ont mier semestre 1990, dui tellete notamment la suppression des lières de produits non remables liéres aux acquisitions de l'année précédente. La reprise constatée au cours du troisième transitée au cours du troisième transitée an cours du troisseme tramestre permet d'envisager, pour l'exercice 1991, un chiffre d'affaires de l'or-dre de 550 millions de francs et des résultats bénéficiaires en pro-grès sur ceux de 1990 (3 millions de francs part du groupe).

n Ecco rachète Alexandre Tie. -Le groupe seco (travail temporaire et sécurité) a annoncé lundi 28 octobre le rachat au groupe BDDP du cabinet de recrutement de cadres Alexandre Tic, qui réa-lise 40 millions de francs de chif-fre d'afficires avec une trentaine de lise 40 millions de francs de chifice d'affaires avec une trentaine de consultants et des bureaux à Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Lille, Grenoble et Strasbourg, et reste proche de l'équilibre à un moment où les cabinets de recrutement traversent une crise. Ce rachat traduit la volonté d'Écoo de dévelopment en secteur recrutement : le per son secteur recrutement : le réseau Ecco Consultants, de huit agences, n'atteint actuellement que 10 millions de francs de chiffre d'affaires.

### PARIS:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | •                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | conc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i ma                                                                                                                                                                                                             | rché                                                                                                                                                                                                                          | (sélection)                                                                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cours<br>préc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dernier<br>cours                                                                                                                                                                                                 | VALEURS                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>préc.                                                                              | Dernier<br>cours                |
| Aranic Chibes Armaic Associes Botton (Ly) Bosser (Lyon) C.A.I-de-Fr. (C.C.I.) Calberson Cardi CEGEP. CFP.I. CNUM. Codebur Conforante Create Despirit Dermis Dermis Dermis Dermis Dermis Grid Selfond Europ. Propulsion Francoparis GF (groups fon.f.) Granup Crigny Galanci Groupe Origny Galanci Groupe Origny Galanci Groupe Origny Galanci | 3800<br>293<br>130<br>814<br>330<br>237<br>872<br>400<br>702<br>142<br>270<br>925<br>284<br>765<br>174<br>391 10<br>1230<br>268<br>965<br>261<br>143<br>241<br>255<br>133<br>120<br>138 10<br>138 10<br>138 10<br>138 10<br>138 10<br>138 10<br>138 12<br>138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 | 3808<br>292<br><br>811<br>321<br><br>870<br>398<br>695<br>145 20<br>270<br>930<br><br>170 50<br>380<br>1200<br>357<br>955<br>260<br>139 90<br>241<br>260<br>133<br>118<br>139<br>423<br><br>856<br>940<br>228 10 | Immob. Hörnärn Internat. Computer I.P.B.M. Loca investis. Internation Motor. Publifispacchi Razel Phone Alp.Ecs (Ly) Serbo S.M.M. Select Invest (Ly) Serbo S.M.T. Gospil Sopra TE1 Thermador H. (Ly) United Y. SLaurerz Group | 184<br>100 70<br>100 70<br>130<br>285<br>130<br>285 50<br>348<br>290<br>218<br>88 50<br>837 | 270<br>346 50<br>218<br><br>842 |

MATIF Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 29 octobre 1991 Nombre de contrats: 89 756 **ÉCHÉANCES** 

|                      |                  |             | TACED            |                  |  |  |
|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--|--|
| COURS                | Déc. 91          | Mar         | s 92             | Juin 92          |  |  |
| Dernier<br>Précédent | 187,98<br>196,72 | 167<br>106  | .12<br>.74       | 167,38<br>197,96 |  |  |
|                      | Options          | sur notionn |                  | ·.               |  |  |
|                      | OPTIONS          | D'ACHAT     | OPTIONS DE VENTE |                  |  |  |
| PRIX D'EXERCICE      | Déc. 91          | Mars 92     | Déc. 91.         | Mars 92          |  |  |
| 107                  | 0,51 1,08        |             | 0,45             | 1                |  |  |
|                      |                  | A TEF       | RME              | <br>             |  |  |

| (               | A C 40         | Ä    | T            | ERME         | ·.<br>···; - ,- ·    |
|-----------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------------|
| Volume : 14 994 |                | (MAT | IF)          |              |                      |
| COURS           | Octobre        |      | ÷            | Novembre     | Décembre             |
| Detroier        | : 1854<br>1849 |      |              | 1860<br>1864 | 1 876.50<br>1 876.50 |
| 1700000         |                |      | <del>-</del> |              |                      |

#### CHANGES Dollar : 5,75 F ↓

Le dollar a fortement reculé Le dollar a tortement recute sur le marché des changes euro-péen, mercredi 30 octobre; les analystes ayant observé un recul de la confiance des consomma-teurs américains. A Paris, le bil-let vert était en forte baisse à 5,7500 francs au fixing contre 5,8500 francs à la cotation offi-

cielle de la veille. FRANCFORT 29 octobre 30 octobre Dollar (ca DM) \_\_ 1,7141 1,6788 TOKYO 29 octobre 30 octobre Dollar (cz yess)... 138,87 131,05

MARCHÉ MONÉTAIRE (effets privés) Paris (30 octobre) \_\_\_\_ 8 11/16 - 13/16 % New-York (29 october) ....

#### BOURSES PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90)

(SBF, base 100 : 31-12-81) Indice states CAC 490,73 495,58 (SBF, base 1 000 : 31-12-87) Indice CAC 40 \_\_\_\_ 1852,07 1853,50

NEW-YORK findice Dow Jones)
28 octobre 29 octo Industrielles..... \_\_\_ 3 045,61 3 061,94 LONDRES (Indice a Financial Times a) 28 octobre 29 octobre 0 valeurs 2 558,50 2 553,30 valeurs 1 961,30 1 954,00 nes d'ot 169,60 169,80 ads d'Eint 86,50 86,67

FRANCFORT 28 octobre 29 octobr 1 576,81 1 590,75 TOKYO

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|        | COLLEG DU JOUR UN 1809S                                                                 |                                                                                         | DEUX MORS                                                              |                                                              | SIX MOIS                                                                 |                                                                         |                                                  |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | 4 100                                                                                   | + keet                                                                                  | Rep. +                                                                 | es dip                                                       | Bop. +                                                                   | 05 AP                                                                   | Bep.+                                            | ou dip                                                                      |
| \$ E-U | 5,7590<br>5,1288<br>4,3965<br>3,4140<br>3,0308<br>16,5475<br>3,8965<br>4,5625<br>9,9475 | 5,7620<br>5,1330<br>4,3995<br>3,4150<br>3,0320<br>16,5525<br>3,8985<br>4,5675<br>9,9525 | + 167<br>+ 34<br>+ 89<br>- 12<br>- 10<br>- 59<br>+ 21<br>- 73<br>- 126 | + 187<br>+ 47<br>+ 100<br>+ 4<br>- 2<br>+ 32<br>- 48<br>- 98 | + 358<br>+ 86<br>+ 196<br>- 24<br>- 18<br>- 90<br>+ 43<br>- 154<br>- 257 | + 378<br>+ 110<br>+ 214<br>- 2<br>- 3<br>+ 10<br>+ 62<br>- 128<br>- 212 | + 675<br>- 76<br>- 57<br>- 249<br>+ 123<br>- 450 | + 1150<br>+ 412<br>+ 734<br>- 22<br>- 17<br>+ 40<br>+ 177<br>- 388<br>- 447 |

| TAUX I                 | DES EURO                                                                                                                              | MONN                                 | AIES                                                          |     |                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| SEU   S   I/4   S   M8 | 5 tit 5 144<br>6 5/16 6 7/16<br>9 1/8 9 144<br>9 1/8 9 3/8<br>5 1/8 9 3/8<br>8 1/16 8 3/16<br>10 3/4 11<br>10 7/16 10 9/16<br>8 7/8 9 | 9 1/4<br>9 3/16<br>8 3/8<br>10 7/8 1 | 5 7716 5 6 3/8 6 9 1/2 9 3/8 9 7/16 9 9 1/16 119 116 9 1/16 1 | 3/8 | 5 38<br>6 18<br>9 17<br>9 18<br>11 3<br>18 17<br>19 17 |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en de matinée par une grande banque de la place.

#### Le Monde-RN ENTREPRISES à 22h15 sur RTL Mercredi 30 octobre : Jaudi 31 octobre : ... Olivier Mitterrand, Yves Barbe PDG du groupe de promotion

BOURSE DU 30 IN

Terr. 150 (1)

A 30 m TTO A 33: 3128 11:47: 2.5 4m 0

5217 -

-- 31

Charle.

1 111 7 A. S. Sec. 3

**C**3.1 

THE ENGINE Actions

Marie G. Co.

les Nouveaux Constructeurs.

هي در من رالإمهار

• Le Monde • Jeudi 31 octobre 1991 25

# MARCHÉS FINANCIERS

| THE STATE OF A COTODDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cours relevés à 13 h 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOURSE DU 30 OCTOBRE  Règlement mensuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Companion VALEURS Cours priceid. Premier cours +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gelon VALEURO précéd, cours cours +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 SESCO 400 10 - 0 46 10 - 0 46 10 - 0 46 10 - 0 46 10 - 0 40 10 - 0 40 10 - 0 40 10 - 0 40 10 - 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 490 C.H.E.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 80 84 66 Mesopol 85 90 106 90 105 90 + 2 79 0 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A   100   CNE 3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 19 237 Harmoney Gold 37 38 35 20 - 2 16 290 290 Harwises Packard 44 50 44 50 45 0 - 0 67 2 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 800 Alexand-Alectron 608 608 514 + 0.89 200 Demant 2195 2150 2188 + 6 14 10 20 Societio 504 521 535 + 2.10 200 Societio 504 521 535 + 2.10 200 Societio 504 521 535 1570 1570 + 2.28 200 Demant 2195 2150 2188 + 6 14 173 71 Matchange 504 521 535 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108 785 Hoddst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2390 Arion, Pricor. 2385 2385 2385 2385 2385 2385 2385 2385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 23 330 (T.T. 330 328 40 328 50 - 0 45 210 10 206 50 210 40 + 0 14 20 10 206 50 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67 80 67  |
| 910. Ass for Co Medi. 904 910 924 + 2.21 360 Dècès franca. 389 370 367 - 9 87 146 Mexicor. 144 142 70 144 370 370 387 494 235 Aza Méd Ace. 266 255 264 30 - 0 64 360 Dècès frança. 446 415 10 412 - 9 87 146 Mexicor. 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 0 23 14 50 Mac Donald's 205 204 50 204 10 - 0 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 235 Art New Ar | - 0.42 335 Michabebi 54 51 90 59 + 7.81<br>+ 0.40 63 Michabebi 54 413 70 413 20 - 0.41<br>- 0.05 395 Microsp 414 90 413 70 413 20 - 0.41<br>- 0.05 395 Microsp 370 366 70 366 70 - 0.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 0 78 149 Norsk Hydro 145 144 10 144 20 - 0 55 149 149 173 0 793 173 0 793 174 175 0 793 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0 795 175 0  |
| 1 (40)   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - D44   ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Singlish Stay   Singlish Sta   | 470 Proces Gertide 487 481 10 486 30 - 4.97 11 172 - 4.97 181 172 172 - 4.97 181 172 26.55 - 0.56 18 181 181 181 181 181 181 181 181 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + 0 63 470 Royal Datch 486 70 488 40 467 + 0 0 6 + 3 62 55 RT Z 54 10 54 45 54 60 + 0 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1040   Carel Phs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 170 44 St Halena 43 10 43 43 20 + 0 23<br>- 154 405 Schlasberger 407 406 80 406 - 0 25<br>+ 0 36 52 Schlasberger 51 20 51 25 51 50 + 0 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 170 C.C.F. 189 50 168 188 30 - 0.71 5.77 1980 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67 Telebraica 68 50 68 69 20 + 1 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + 0 59 500 United 508 505 603 - 0 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1010 CGIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 + 143 315 Vokraugen 330 320 315 - 4 55 315 - 125 1420 1418 - 0 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 788 Challetier 428 428 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   402 10   40 | - 1 38 225 West Deep. 260 20 357 30 357 30 - 0 81 0 - 1 52 355 Kerns Corp. 360 20 357 30 132 10 - 0 68 0 - 2 55 131 Vamenouchi. 133 133 30 132 10 - 0 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 141 CMB Packs 800 590 805 +083 320 Labor 3365 3365 +9 13 240 Section A 263 250 250 250 -2 35 51 Freegold - 50 40 50 10 300 2135 2140 Core Med 1111 1111 1115 +0 35 2130 Lagrand CP 2140 2135 2140 60 850 850 850 850 850 850 850 850 850 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| COMPTANT (sélection)  SICAV (sélection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emission Rachet VALEURS Emission Rachet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VALEURS du nom. coupon VALEURS préc. Cours préc. Cours préc. Cours préc. Cours préc. Cours vALEURS préc. C | 875 39 854 04 Posts Crossents 20855 23 20844 59 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30 52125 30  |
| Obligations   CLIM   1144   1988   Magnetic   760   760   Ftrangères   Appargna   506 37   773 56   Froci-Plemate   7718 42   Focasion   7718 42   Focasion  | 11052.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 10565.67 105 |
| Emp-free 8, 88/77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 172 56 168 78 Quertz 130 82 127 63 1281 17 1195 31 Riskwith 162 98 180 57 182 98 180 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1351 89   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312 30   1312   | 113902 53 110584 96 Revenus Trimestr. 5383 99 5330 56 113722 79 13453 72 Revenu-Ver. 11372 79 13453 72 Revenu-Ver. 955 83 912 49 955 83 912 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 102.55% mars 86 104 65 8 50. Coopt Mith Prov. 35 95 35 50 Parling (2P) 850 848 Corp. Parling e 90 10 Aza Court Internal 127 51 122 02 Impace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 172 84 167 81 St Honorie Gobel 235 98 224 99 274 24 270 19 St Honorie Invest. 765 89 273 97 243 62 233 69 St Honorie Invest. 765 89 770 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OAT 9.8% 1/1996. 103 35 7 33 Caddied 112 91 Lafton Europe. 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 103 05 | 262 98 240 58 S. Honoré Pacifique 600 43 573 20 250 66 240 58 S. Honoré Pacifique 524 45 500 67 324 55 S. Honoré Pat 14171 49 14115 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CFT 10,30% 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 421 21 404 04 St Honoré Services 495 23 476 18 139 01 133 34 Sécurios 1655 13 1656 13 13030 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CMS Brance 5000F   99 30   3   Earn Besin Victor   2250   220   Received   115 90   114   Goodper Tire   278     Capter   1246 81   1227 40   Laffer Tokyo   Capter Tire   278     Capter Tire   278   279   270   Laffer Tokyo   Laffer Tok           | 357 84 343 25 Sécurioro 1320 27 1320 27 27 06 27 27 27 06 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CME 11,5% 85. 101 40 421 Becto-Feet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6895 36 9490 69 SEC Fr. opportunates 1075 51 1054 42 11650 30 11650 30 S.G. Fr. opportunates 1075 51 1054 42 28008 27 27938 42 Scar 5.000 498 43 146 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPH 10.90% dife.25 107 80 8 17 East (as Eternit) 7786 1297 241 Sign 360 Middled Bank 26 1220 23 Longham CPH 10.90% dife.25 107 80 8 17 East (as Eternit) 1220 23 Longham Eq. 1220 23 Longham CPH 10.90% dife.25 107 80 8 17 East (as Eternit) 1220 23 Longham Eq. 1220 23  | 927 76 908 57 5 Shultanon 663 81 546 04 2153 16 Shultanon 426 08 414 68 24935 85 Shultanon 215 04 210 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comman   C   | inv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Thomas or 9,2% 88.1   979   174 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5451 30 5451 30 Sogérares 302 40 256 47 1058 52 1037 76 1322 94 1322 94 1322 94 1322 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VALEURS préc. cours   Dernal Monopenien   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63319 17   63 | 77682 06 77582 06 Solai Investigaments. 617 30 393 74 3065. 12853 25 12827 59 Solation. 799 10 768 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Actions   317   317   Soften   347   346   Tempt Ind   28     Ecurted Transer   2036 17   263860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 63860   2 6     | Temb. 259589 00 289588 Sales and Sal |
| Agacine iste that 1056 55 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9airs C. Moreon 1075 1052 Groups Van 1075 1075 Groups Van 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pione. 551 62 536 86 Trésouxic 122509 38 122509 38 12000 30 1447 43 1406 69 Tribos. 5163 19 5112 07 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Seguin Sept.   3120 3115   In Marcellana   5180 5700   Inc.   100      | 1040 88 1090 57 U.A.P. Act F 288 04 547 87 87 88 41 04 617 87 87 88 64 104 617 87 87 88 64 104 617 87 88 64 104 617 87 88 64 104 617 87 88 64 104 617 87 88 64 104 617 87 88 64 104 617 87 88 64 104 617 87 88 64 104 617 87 88 64 104 617 87 88 64 104 617 87 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 64 104 617 88 617 88 617 88 617 88 617 88 617 88 617 |
| BTF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6279 95 033 33 U.A.P.Alin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Case Pothin 1975 10 32 Lode Vation 765 765 Maint Shi Brassica 230 10 Garbet S.A. 59 90 58 50 Engine Vation 1230 60 1218 42 o Obico-Ris CE.6.F Frigor. 55 60 1230 60 1218 42 o Obico-Ris Central Compa Entered 150 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1005 - 1045 97 1030 51 Us-Associations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Construct Outself St. 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 Sizav. 12189 95 12189 95 Lin-Garanda 1380 87 1356 45 1402 75 1368 54 2500 37 Lin-Rigons 1402 75 1368 54 2648 30 2714 51 2648 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cote des Changes Marché libre de l'or lacases de Monde 200 (125 (1800 50) 13800 56 (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (1800 50) (18 | 6766 95 9663 58 Univer 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31 225 31  |
| MONNAIES COURS (Routes 781 1410 France Garante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | popularius 132.75 127.34 Valory 1594.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 50469.59 50444.37 • 5046 |
| 6 992 6 995 Or tim (rdio en berre) 87400 \$6400 Recept N.V 212 50 France (Nigetons 4/6 12 441 88 Passeous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *Remair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 302 950 303 140 251 325 Same lists 2 255 | 83218 71 83082 524 FIVAIVOIENE<br>959 89 941 070 Renseignements :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gde Bretagnia (1 University)  Gde Br | 131 50 127 98 46-62-72-67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Espagus (100 pes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ndé - • . prix précédent - m : marché continu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Portugal (100 section   5 193   4 900   3 300   4 490   Piece 10 floring   401   396   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   4 437   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

J.

Naissances

Anne-Marie Fabre,

et leurs enfants,

M et M= Patrick Fabre

M= Bernard Vever,
font part du rappel à Dieu de

et leurs enfants, M. et M. Dominique Fabre

es henux-frères, belles-sœurs, neveux,

Toute sa famille et particulièrement

M. René FABRE,

La cérémonie religiouse sera célébrée le jeudi 31 octobre, à 8 h 30, en l'église Saint-Germain-des-Prés, Paris-6.

L'inhumation aura lieu dans l'inti-mité familiale, à Autouillet (Yvelines).

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction générale des impôts regret de faire part du décès de

M. Roland FRIGOUT,

directeur régional des impôts de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

survenu le samedi 26 octobre 1991.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

I) R. de Provence-Alpes-Côte d'Azur

23, nie Roux-de-Brignoles 13281 Marseille Cedex 6.

Et ses nombreux amis,

M≈ Gilbert Lévy,

et leurs enfants. M. et M- Michel Lévy

et leurs enfants, M. et M= Jear

M. ct M= Jacques Lévy

et leurs enfants, M. et M= Hubert Roueff

Toute la famille.

quatre-vingt-sept ans.

Ni fleurs ni couronnes.

60, avenue Anatole-France. 93140 Bondy.

Ses amis,

M≠ Natalia Dumitresco.

ont la douleur de faire part du décès de

M. Alexandre ISTRATL

survenu à Paris, le 28 octobre 1991,

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 2 novembre, à 10 h 30, en

l'église orthodoxe roumaine, 9 bis, rue Jean-de-Beauvais, Paris-5.

et leurs enfants, Les familles Dreyfus, Cassin, Raoux,

Bornet, Lelouche, Bénichou, Mayrar

ont la douleur de faire part du décès de

ML Gilbert LÉVY, lagéaicur des Pants et Chaussées (ER).

survenu le 28 octobre 1991, à l'âge de

Les obséques auront lieu dans l'inti-mité familiale.

e Tol qui m'as fait passer par tant de misères, tu viens me relever des ubimes de la terre, tu viens me rendre

Psaume 70.

Ni fleurs ni couronnes.

8

1:

mc

no de br

### Maeva.

Chire et Henri LARRIÈRE

sont heureux d'annoncer la naissance

la petite sœur de Nicolas, le 29 aoûi 1991, chez Laurence et Gérard EGLÉ (Saint-Michel-sur-Orge).

Emile.

le 10 octobre 1991, chez Tracay BOOTII et Sylvain LARRIÈRE (La Roche-Jaune-Plouguiel).

Décès - M. Pierre Apperl. Ses enfants

Et petits-enfants, ont le chagrin de faire part du rappel à

M= Françoise APPERT, néc Avice,

survenu le 27 octobre 1991, à Paris. La cérémonie religieuse a eu lieu à

Allonnes (Sarthe) dans l'intimité. . Une messe sera dite à sa mémoire, le

mercredi 6 novembre, à 18 heures, en l'église Saint-Léon, Paris-15 (place - M. Marcel Busson.

son époux. M\* Andrée Busson, M. et M= Claude Busson. M. et M= Daniel Busson.

ont la douleur de faire part du décès de M= Marcel BUSSON,

le 13 octobre 1991.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale, le 22 octobre.

#### CARNET DU MONDE Renseignaments: 40-65-29-94 Tarif: la ligne H.T.

Toutes rubriques ........... 92 F Abonnés et actionnaires .. 80 F Communicat. diverses ..... 95 F

Thèses étudients ...... 50 F

#### **MOTS CROISÉS**

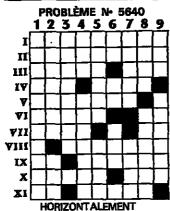

. Traitées comme en Syrie. II. Comme un siège très utile pour les chasseurs. - III. A l'extrémité du pont. Charge de patriarche. -IV. Fit sauter. Peut prononcer une nullité. - V. Peuvent être assimilés aux godillots. - VI. Peuvent assommer celui qui est à découvert. Dieu, pour Moise. - VII. Pas épais. Parfois au bout du compte. VIII. Qui ne laisse rien passer.
 IX. Langue ancienne. Une grande boucherie.
 X. Mettre à la portée. Une partie de l'ensemble. -XI. Participe. Comme une grosse addition.

VERTICALEMENT

 Quand il y en a beaucoup, on peut faire des brochertes. — 2. Un orifice dans le réservoir. Peut avoir son tour. - 3. Nous donne des couleurs. - 4. Une balle intouchable. Peuvent être grosses quand on se fait suer. - 5. Il en faut deux pour une voie. Peut annoncer une crise. - 6. Possessif. On peut en faire des ponts. Son dos fait une bosse. - 7. On les prand pour s'amuser. Pas mise au feu. – 8. Dans les Pyrénées-Orientales. Quand elle est souple, on s'aplatit. - 9. Possessif. Mises éventuellement en quatre.

Solution du problème re 5639

**Horizontalement** I. Manchot. - II. Epurer. Oc. III. Ré. Ardent. - IV. Crêneur. -V. Iole, Ri. - VI. Léger. -VII. Reboiser. - VIII. Etire. Ria. -IX. Ers. Ni. - X. Sidérales. -XI. Anisés. Se.

Verticalement

1. Mercière. Sa. - 2. Apéro. Etain. - 3. Nu. Allbi. Di. -4. Crâne, Orées. - 5. Hère. Lierre. - 6. Ordures. Sas. - 7. Eriger. 8. On. Erines. - 9. Acteur. Aisé. GUY BROUTY | mique.

- On nous prie d'annoncer le décès

M= Alice Swan Nio CARTIER,

survenu le 23 octobre 1991, à Villepinte. à la suite d'une subite aggrava-tion de son état.

De la part de M. Michel Cartier. Mª Wei Liu. M~ Yvonne Cartier, M. et M~ Pierre Cartier

M. Lie Swie Sien et sa famille (Rijswijk). M. Mulia Iskandar et sa famille (Vancouver).

M. Budi Surianto et sa famille (Djakarta). Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-

mité, à Villepinte, le 29 octobre, suivies de l'inhumation au cimetière de Villepinte. vinepaite.
Une cérémonie religieuse sera célé-brée ultérieurement à Paris.

Le présent avis tient lieu de faire-

15. rue Charlot, 75003 Paris.

Ses collègues et amis de l'UFR de linguistique générale et appliquée de l'université René-Descartes. ont la tristesse de faire part du décès de

Alice CARTIER, docteur d'Etat. maître de conférences.

 Le président, le bureau et les membres de la Société de linguistique de Paris. ont la douleur de faire part du décès de

Mª Alice Swan Nio CARTIER, maître de conférences à l'université Paris-Descartes, présidente de la Société pour l'année 1990.

survenu le 23 octobre 1991, à Ville-

- M= Michel Develle, son épouse.

Laurent, Arnaud et Julien, ses enfants, M. et M. Schweitzer.

ses beaux-parents, M. Stéphane Schweitzer. son beau-trère. Mª Nathalie Develle.

ont la douleur de faire part du décès de

M. Michel DEVELLE. chevalier de l'ordre national du Mérite,

Il s'est endormi, le vendredi 25 octobre 1991, dans sa cinquante et unième année, après un long et courageux

Les obsèques seront célébrées le

jeudi 31 octobre, à 14 heures, en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption, 88, rue de l'Assomption, Paris-16.

L'incinération aura lieu dans l'inti-

Cet avis tient lieu de faire-part.

6-12, rue Ralfet, 75016 Paris. Laurent Develle, 4. rue d'Orsel.

La famille Jacques Bernard M~ Anne-Marie Bernard-Develle, son épouse en premières noces. ont la douleur de faire part du décès de

M. Michel DEVELLE. hevalier de l'ordre national du Mérite.

Il s'est endormi, le vendredi 25 octo-bre 1991, dans sa cinquante et raième année, après un long et courageux combat contre la maladie.

Les obseques seront célébrées le jeudi 31 octobre, à 14 heures, en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption, 88, rue de l'Assomption, Paris-16.

L'incinération aura lieu dans l'inti-

Cet avis tient lieu de faire-part. 4. rue d'Orsel.

THÈSES Tarif Étudiants 50 F la ligne H.T.

#### Journal Officiel

Sont publiés au Journal officiel du mardi 29 octobre 1991; UNE LOI

Nº 91-1115 du 25 octobre 1991 autorisant l'approbation d'un accord entre les États membres des Communantés euronéennes relatif à la transmission des procé-

UN DECRET

- Nº 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret nº 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie ther-

- Le président du conseil de surveillance de la Compagnie financière de

Les membres du conseil de surveilance de la Compagnie financière de Le président du directoire de la

Compagnie financière de Paribas, Les membres du directoire de la nagnie financière de Paribas. ont le grand regret de faire part du

M. Michel DEVELLE, endormi dans la paix du Seigneur, le 29 octobre 1991, dans sa quatre-vingtcenseur de la Compagnie financière de Paribas. survenu le vendredi 25 octobre 1991.

jeudi 31 octobre, à 14 heures, en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption,

dans sa cinquante et unième année.

Cet avis tient lieu de faire-part.

 Le président du conseil de surveillance de la Banque Paribas, Les membres du conseil de surveil-lance de la Banque Paribas, Le président du directoire de la Ban-

Les membres du directoire de la Banque Paribas, Le personnel de la direction des études économiques et financières de la Banque Paribas. Les membres du personnel de la Banque Paribas, ont le grand regret de faire part du décès de

M. Michel DEVELLE, directeur de la Banque Paribas.

directeur des études économiques et financières survenu le vendredi 25 actobre 1991.

Les obséques seront célébrées le jeudi 31 octobre, à 14 heures, en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption, 88, rue de l'Assomption, Paris-16.

Cet avis tient lieu de saire-part.

- Les membres de l'Association SAFIBAS ont le grand regret de faire part du décès de leur président

M. Michel DEVELLE.

survenu le vendredi 25 octobre 1991.

Les obsèques seront célébrées le joudi 31 octobre, à 14 heures, en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption, 88, rue de l'Assomption, Paris-16.

Cet avis tient lieu de faire-part.

- Marseille, Paris, Vence,

Les docteurs Yvette et Pierre Nosny, Leurs enfants et petits-enfants. Jacques et Colette Durand La famille Baudot.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur mère, belle-mère grand-mère, arrière-grand-mère, de leur belle-sœur, tante et grand-tante,

Armance DURAND.

le 24 octobre 1991.

Ils rappellent à votre souvenir le gou-verneur général Oswald-Durand, son

### AUTOMOBILE

#### La Bugatti EB 110 face à sa légende

Bugatti dont le fondateur, dres en V à 60 degrés, turbo-Ettore pour les intimes, est compressé. Il développe mort depuis quarante ans, va 550 cv à 8500 tr/mn. Au charenaître. Certes des milliers d'inconditionnels entretenaient de par le monde à travers expositions, salons et enchères la légende des voitures bleues mais la marque ne produissit plus de véhicules depuis les tous lendemains de la deuxième querre mondiale. Voilà qu'un « nouveau » modèle va voir le jour sous l'appellation EB 110. Bugatti international dont le siège est à Luxembourg en a pris l'initiative. Il ne s'agit pas pour la firme de copier les modèles d'antan mais bien de faire œuvre originale qui conserve bien sûr la classe et le prestige des illustres devan-

C'est des nouvelles installations de Campogalliano, près de Modène en Italie, et non de l'ancienna usine de Molsheim en Alsace, qu'est issu ce nouveau coupé deux portes. Les investissements réclamés par le lancement de cette nouvelle venue sur un marché très particulier, celui des multimillionaires, sont encore inconnus tant dans leur ampleur que pour leurs origines.

La EB 110 dispose en motorisation d'un groupe 12 cylin-

pitre des performances, avec une pointe de vitesse annoncée à 350 km/h, la EB 110 qui dispose d'une transmission intégrale, vise d'emblée le créneau tenu par les Ferrari F40 et autres Lamborghini Diablo. Le moteur de 3,5 l « seulement » mais suralimenté par quatre turbines est accouplé à une boîte à six rapports. Le groupe repose sur un chassis en fibre de carbone, pour plus de légèreté et de rigidité, conçu en collaboration avec l'Aérospa-

Air du temps oblige, la EB 110 se voit dotés de pots catalytiques. Si la mécanique est performante, la robe toute en courbes fuyantes est, elle,

Le coupé EB 110 devrait être commercialisé au printemps prochain au rythme, annonce-1-on de 150 exemplaires par an. Il en coûters près de 3,5 MF pour la « version de base ».

Les dirigeents de Bugatti songent déjà à élargir leur gamme avec la mise à l'étude d'une berline 4 places.

G. D.

M= Sacha Kaplan, née Monique Costilhes.

M, et M= Daniel Kaplan. son fils et sa belle-fille, Frédéric

M= Rence Kaplan, n belle-sœur. M. et M≃ Alain Costilhes

et leurs enfants.
M. et M. Bernard Kaplan.
M. et M. Michel Kaplan. et leurs enfants M. et M= Gérard Fauvelle

et leurs enfants, Ses amis. ont la douleur de faire part du décès du

docteur Sacha KAPLAN, ancien interne et medecin sistant des Hôpitaux de Paris. ancien chef de clinique médicale infantile. croix de guerre 1939-1945.

survenu le 29 octobre 1991, dans sa atro-vingt-troisième année.

Les obseques auront lieu le jeud 31 octobre, à 15 h 45, au cimetière d'Auteuil, rue Claude-Lorrain

85, avenue Henri-Martin, 75116 Paris. 6, rue Amyot. 75005 Paris.

M= Edmond Ch. Kahn. M. ct. M= Jean-Daniel Kahn, M. Pierre Kahn et M= Dominique Gouguenheim. M. et M= William Crovello. M. Olivier Kahn et M= Gilberte Grandchamp. ses enfants, petits-enfants et arrière

ont la douleur de faire part du décès de Me Edmond Ch. KAHN,

survenu le 24 octobre 1991.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part. rue de l'Abrenvoir, 92100 Boulogne.

M≈ Pierre Martinetti. née Jeanne Terriaga, Et son fils Charles-Emmanuel, font part du rappel à Dieu de

M. Pierre MARTINETTI, expert-comptable diplômé par l'État, commissaire aux comptes, expert auprès des tribunaux,

le 26 octobre 1991 à son domicile, dans

sa soixante-dixième année. La cérémonie religieuse a cu lieu le mereredi 30 octobre.

M≈ J. Martinetti, M. F. El Andaloussi, Les associés, les collaborateurs et le personnel du cabinet Martinetti et Associés. font part du décès de

M. Pierre MARTINETTI, expert-comptable diplômé par l'Etat, commissaire aux comptes, expert auprès des tribunaux.

survenu le 26 octobre 1991. Les obséques ont été célébrées le mercredi 30 octobre.

Nos abomés et nos actionnaires, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet da Monde », sont priés de bien vouloir nous con-

M= Eliane Moreau Et toute la famille, ont la douleur de faire part du décès de

M. Edouard MOREAU. phurmacien honoraire, ex-interne des Hôpitaux de Paris et de l'hôpital de l'Institut Pasteur.

survenu le 27 octobre 1991, dans sa

M= Robert Videau, née Suzanne Ceccaldi. Le docteur Jean Videau et M=,

će Simone Videau. M. Henri Videau et Mec.

Leurs enfants et petits-enfants. Les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

officier de la Légion d'hor ancien élève de l'École normale supérieu ancien professeur aux lycées d'Alger.

survenu dans sa quatre-vingt-quator-zième année, le 27 septembre 1991. à Saint-Germain-d'Esteuil (Gironde).

Gland, octobre 1991. Profondément touchée par les témoi-

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-

Au docteur Jung, de l'hôpital de Nyon, et à son service, un profond remerciement pour leur dévouement et leur gentillesse.

Raymonde BRIMBEUF.

Son mari Bernard, Sa seeur Diane et son Son frère Michel

la nuit éternelle, le 31 octobre 1987.

- Ce 30 octobre, quinzième anniversaire du décès de

M. G.M. FAKRA.

Une pensée est demandée à tous ceux qui restent fidèles à son souvenir. - Il y a dix ans disparaissait le

l'ont aimé, les anciens de l'OSE et de la Résistance, de se joindre à elle dans le

- En mémoire de

décédée le 31 octobre 1990.

« Exposition : Munch at la France », 10 h, parvis du musée d'Orsey, à l'éléphant (Mone Cazes). « La Seine et ses vieux ponts, les nautes, la batellerie », 10 h 30, place du Châtelet, devant le fontaine (Paris Autrefols).

Autrerois;

a Munch et la France », 13 h 10, devant l'entrée de l'exposition, que Anatole-France (C. Merle).

a Exposition Géricault », 13 h 30, Grand Palais, à l'accueil des groupes (Arts et caetera).

« Un chêtseu-fort royal au temps de la guerre de cent ans : Je chêtseu de Vincennes », 14 h 30, emmée du chêtseu, averus de Paris (visite pour les jeurres - Monuments historiques).
« De Saint-Eustache » le rue Montorguei », 14 h 30, métro Etienne-Marcel (Paris pittoresque et Insofite). et. lie Saint-Louis », 14 h 30, 17, quai d'Anjou (Tourisme culturel). «L'Opéra de Garnier», 14 h 30, dans le hell (D. Boucherd).

«Le Louvre, du donjon à la pyra-mide, huit siècles d'Histoire », 14 h 30, 2, place du Palais-Royal, devant le Louvre des antiquaires Couraissance de Paris).

« Verseltes : les jardins du Petit Tranon, la nouvelle ménagerie; le jardin botanique, et les glacières s, 14 h 30, péristyle du Grand Tranon (Office de tourisme).

a Mystères des Templiers et rois maudits, leurs influences dans le quartier », 14 h 30, métro Temple (Art et Histoire).

Le service religieux sera célébré le jeudi 31 octobre, à 14 heures, en l'église Saint-Clément d'Arpajon, sa paroisse, suivi de l'inhumallon dans le caveau de famille au cimetière de Beaugency (Leiret).

**#**}

4)

植物:"

Heriot S. . .

Design 1

**第25**75

Appril k 🚉

oppea たと、...

maker:

**阿勒克沙 :-**-

1000 JES 2

Bodisa

MISS.

Company to

10 m

Internation

5, rue Dauvilliers. 91290 Arpajon.

nce Liliane Bresson, M. Gilbert Mathieu et M™, nce Helene Videau, M. Georges Jehel et M™.

M. Robert VIDEAU,

Remerciements

gnages de sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de M. Henri APTER

<u>Anniversaires</u> née **Lévy**.

et son épouse Colette,
Son neveu Frédéric.
Tous ses anis,
auront une pensée émue pour le quatrième anniversaire de son départ pour

docteur Isia MALKIN. Sa famille remercie tous ceux qui

M= Marie WENDOLOWSKI.

De la part de

#### **PARIS EN VISITES**

JEUDI 31 OCTOBRE

Louis », 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du Passé).

« Les plus grands hôtels rénovés du Marais », 14 h 30, place des Vosges, statue de Louis XIII (Mme Cazes).

« Seint-Germain-l'Auxerrois. Vieux quartier Saint-Honoré. Seints-Innocents », 14 h 30, métro Louvre (M. Flameng).
« Sept des plus vieilles maisons de Paris », 14 h 40, métro Hôtel-de-Ville, 2, rue des Archives (Paris Autrefois). .Autrefois).

Autrefois).

« A la découverte des derniers anénagements de la « cité du futur » : la Villette », 15 h, sortie métro Corentin-Carlou, côté numéros pairs (Moriuments historiques).

« L'hérésie cathare ou le sang de Toulouse. De la croisade albigeoise au bûcher de Montségur », 15 h, sortie métro Temple (). Hauller).

« Custerante et chiefe d'écono

tie miétro Temple (I. Haulier).

« Souterrains et dobjets d'étonnement autour et alentour de l'église Saint-Merry », 15 h, au cempe de la place du Châtelet (Connaissance d'îcl et d'alleurs).

« Le Musée Heldelbech qui abrite le panthéon bouddhique du Japon et de la Chène », 15 h, 19, avenue d'héne (Paris et son histoire).

#### **CONFÉRENCES**

18, bouleverd Haussmann, 18 h:

« Jaan-Baptiste Carpeaux », par

J. Kuhnmunch. Réservation obligatoirs su 47-70-59-62 (Melson de la
région Nord-Pas-de-Calais). c Hôtels et église de l'ile Saint-



### MÉTÉOROLOGIE

SITUATION POUR LE 30 OCTOBRE A 0 HEURE TU



14

" · •≱ .

eren eg

=

90 to 2 2 5

7.54 No. 5

4.400.00

na line 🖫

 $v_{\rm tot}(x) \in \mathbb{R}^{n}$ 

is the F

ميم ي

ا وَيَعَمُّلُونَ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِ المُنْ الْمِنْ الْمِنْ

. . معریب

and the second

PRÉVISIONS POUR LE 31 OCTOBRE 1991



Jeudi : Nuageux au sud et à l'est, pluie et vent fort dans le Nord-Quest. - Le matin, le ciel sera couvert avec quelques pluies du Nord-Est aux Alpes. Sur le Sud-Est, le temps sera très nuageux. En Corse, le soleil prénera. Du Nord au Centre jusqu'au Sud-Ouest, les éclaircles seront belies. Plus à l'ouest, de la Bretagne à la Nor-mandie jusqu'aux Charentes, le temps sera couvert avec das pluies par l'ouest. L'après-midi, les pluies gagne-ront le nord-ouest du pays, de la Bre-tagne au Nord-Pas-de-Calais jusqu'eu Cantre et la Vendée. Plus à l'est, du Nord Est au Sud-Est, les éclaircles

seront belles, mais les nuages reviendront en soirée. Sur l'Aquitaine et le Sud, le soleil sera prédominant malgré les passages nuageux. En Corse, le soleil sera toujours présent. Le vent du sud souffiera à 70 km/h en rafales sur les côtes bretonnes et en Manche

Les remperatures manases ront de 8 à 10 degrés sur la monté ouest du pays et de 2 à 4 degrés sur l'Est, jusqu'à 10 degrés sur le Sud-Est et en Corse.

Les températures maximales attein-dront 12 à 15 degrés sur la moitié nord et 17 à 19 degrés sur le Sud, des éclaircies apparaîtront.

PRÉVISIONS POUR LE 1- NOVEMBRE 1991 A 12 HEURES TU



TEMPÉRATURES maxima - minima et temps observé Valeurs extrêmes relevées estre le 29-10-1991 à 18 heures TU et le 30-10-1991 à 6 heures TU le 30-10-91



TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure lágale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Méléorologie nationale.)

# RADIO-TÉLÉVISION

IMAGES

# L'opéra sur l'herbe

ANS la campagne hollandaisa, au milieu des champs et des canaux. Corine Van Eijk a installé son opéra de quatre sous. A Spange les décors tiennent du Simenon, l'entreprise de la gageure et la réussite du miracle.

Peut-on, à ce point-la, simer l'opéra que d'avoir à vider un canal pour en faire una fosse d'orchestre, à dresser chapiteau dans la campagne pour y donner les Contes d'Hollmann, et à organiser des déjauners sur l'herbe pour le docteur Miracle et toutes ses Maria? Corina Van Eijk aime l'opéra ainsi et plus encore. Ce festival, son festival, est mort maintenant, ayant chanté trois

vingt-cinq musiciens. Cet opéra de rien, sinon de passion et de complicité, est

fermé désormais. Et la nouvelle ne fera pas la une de l'actualité lyrique. Il n'empêche : il faudra rendre grâce à Claire Newman d'avoir su filmer cette passion. Le visage lumineux de Corina Van Eijk par-lant d'une scène de mains dans un film de Jean Renoir ou de son amour pour ces chanteurs si perfectionnistes payait largement de l'attente jusqu'à une heure impos-

«Opéra», sur FR3, est vraiment de ces émissions qui se méritent, nestre, en robes à fleurs, bien loin

étés, de Rigoletto aux Contes aux alentours de minuit. C'est dire d'Hoffmann, dix, vingt, puis, pour la considération dans laquelle les finir en baauté, au mois de juillet, responsables d'une chaîne d'Etat, tout à leur souci d'audience, tiennent le genre. L'opéra populaire a pris la Bastille mais non la télévi-

> Et c'est dommage. Car, même sans connaissances, ni goût particulier pour le lyrique, le téléspectateur peut trouver un vrai plaisir dans la façon non convenue qu'a Claire Newman d'en parler. «Opéra» cette fois-ci était allée cuedir les cantatrices au naturel, en pleine répétition. Et cela valut un petit morceau d'anthologie dans un studio de Radio-France.

On put voir Electre et Clytem-

de la hache sanglante, deviser aimablement sur leurs person-nages profonds. Et y réfléchir suffisamment, de toute leur expérience et de toute leur sensibilité respectives pour convenir finalement que, sur scène, elles seront « comme deux fauves qui se fancent dessus ». On put constater que deux cantatrices, les mêmes, Gwyneth Jones et Leonie Rysanek, acceptaient de se retrouver assises sur de méchantes chaises. comme de simples élèves du conservatoire, pour répéter, d'abord sans orchestre ni piano, l'opéra de Richard Strauss. Tout simplement parce que le chef, Marek Janowski, l'avait voulu

PIERRE GEORGES

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles > signalé dans « le Monde radio-télévision » ; p Film à éviter ; a On peut voir ; a Ne pas manquer ; a s Chef-d'œuvre ou classique.

### Mercredi 30 octobre

TF 1

20.50 Variétés : Sacrée soirée. Avec Rosanna Arquetta, Jean Lefebvre, Fra-dericks-Goldman-Joges, Jacques Mayol, Sting, Jea Forbans, Phil Baroty, Marc Lavoine, Bande-

22.50 Magazine: Médiations.
L'Est proxénète. Invités: Me Vergès et
Juramy, evocéts, Roger Ribault, juge d'instruction, des prostituées, des proxénètes et des

0.15 Documentaire: Vietnam, la section Anderson vingt ans après. De Pierre Schoendoeffer.

1.15 Journal, Météo et Bourse. A 2



20.45 ▶ Téléfilm : Bonjou la galère. De Caroane mu 22.25 Magazine : Sauve qui veut. Présenté par Henri Sannar, La circulation.

23.40 Sport : Tennis 6. Open de la Villa de Paris."

1.10 Journal et Météo.

FR 3

20.45 Magazine: La Marche du siècle.

1 1 . 1:

17,25 Série : 21 Jump Street.

18.20 Jau : Une famille en cr.

18.45 Feuilleton : Santa Barbara.

19.15 Jeu : La Roue de la fortune.

19.50 Tac-O-Tac, Journal, Tiercé,

23.50 Magazine : Télévitrine.

0.10 Journal, Le Débat, Météo, Bourse.

18.10 Jeu : Des chiffres et des lettres.

18.35 Magazine : Défendez-vous.

19.10 Jeu : Question de charme.

La Caméra indiscrète.

trade et Jean-Yves Cauchard.

13.00 Sport : Tennis.

omnisports de Paris-Bercy.

18.30 Jeu : Questions pour un champion.

22.10 Cinéma : L'Orchestre rouge. Em

Un duo d'eau et de feu, de Litsa Boudalika : Li Contrat, de Valéria Fourniou at Jean-Louis Mélin: La Locomania, de Jean-Xavier de Les-

Film Italo-franco-belge de Jacques Roufflo

6- Open de le Ville de Paris, en direct du Palais

20.45 ➤ Magazine : Envoyê spécial.

18.45 Série : Mister T.

19.45 Divertissement:

20.00 Journal et Météo.

FR 3

et Tapis vert. 20.50 Série : Navarro.

Loto sportif, Météo, Trafic infos

La mariée est en rouge, de Gérard Marx.

(Alein Decaux racome Jesus aux enfants); Didier Decoin (Eisabeth Catez ou l'Obsession

de Dieul; Bernerd Besret (Conflicor, de la contestation à la sérénital; isabelle, comtesse

de Paris (Bianche de Castille, mon éleule). Alexandre Jardin, scénariste du film les Clés du peradis, de Philippe de Broca : René Swenner (le Roman du lincaul).

22.30 Magazine : Ex libris.
Et Dieu dans tout ca? Invités : Alain Decaux

TF 1

Présenté par Jean-Marie Cavada. Sida : état des lieux. Invités : les professeurs Robert Gello et Luc Montagnier, Michael Merson, directeur du programme mondial de lutte contre le side (OMS).

22.20 Journal et Météo. 22.45 Série : Gabriel Bird.

23.35 Traverses. «Goulfi», dis-moi, ma sœur, de Giselle Kirjner.

0.30 Musique : Carnet de notes. **CANAL PLUS** 

20.30 Le Journal du cinéma.

21.00 Cinéma : Punisher. 🛚 Film américano-australien de Mark Goldblatt (1989).

22.25 Flash d'informations. 22,30 Cinéma:

Le Mari de la coiffeuse. ■■ Film français de Patrice Leconte (1990). 23.50 Cinéma :

Le Plus Escroc des deux. Film américain de Frank Oz (1988) (v.o.). 1.35 Documentaire Le Couple et l'Argent.

LA 5

20.50 Histoires vraies. A la recharche du scorpion d'or, téléfilm d'Um-

22.35 Débat : Les Chasseurs de trésors.

### Jeudi 31 octobre

19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.35, le journal de la région. 20.00 Un fierre, un jour. Les Haut Lieux de la littérature en Europe, de Jean-Paul Clébert.

20.10 Divertissement : La Classe. 20.45 Téléfilm : Les Misérables.

22.50 Journal et Météo. 23.10 Téléfilm : Graine de canaille.

19.45 Divertissement : Pas folles les bêtes. 0.45 Musique: Carnet de notes. Polonaise nº 2, de Liszt, par France Clidat, pieno.

CANAL PLUS

18.00 Canaille peluche. 19.20 Magazine : Nulle part ailleurs.

20.31 Le Journal du cinéma. 20.35 Cinéma : 37º 2 le matin. ... Film français de Jean-Jacques Beineb (1986-1991).

23.30 Flash d'informations. 23,35 Cinéma : Music Box. ### Film américain de Constantin Costa-Gevras (1989) (v.o.).

LA CINQ

20.00 Journal, Météo et Le Temps de Nicolas. 20.40 Journal des courses.

20.50 Cinéma : Harem. BE Film français d'Anthur Joffé (1985). Avec Nas-tassia Kinski, Ben Kingsley. 22.50 Téléfilm : Peur dans la ville.

De Harvey Hart. 0.10 Magazine : C'est tout comm. Présenté par Françoise Gaujour.

0.30 Journal de la nuit. 0.40 Demain se décide aujourd'hui.

M 6

16.50 Série : L'Homme de fer. 17.40 Jeu : Zygomusic. 18.05 Serie: Mission impossible.

19.00 Sárie : La Petite Maison dans la prairie. 19.54 Six minutes d'informations.

Animé par Marie-Laure Augry et Paul Lefèvre. 23.40 Série : Hitchcock présente. 0.10 Journal de la nuit. M 6

20.40 Téléfilm:

Coup de main aux Philippines. 22.15 Téléfilm : Les Complices. 23.50 Magazine : Vénus. 0.20 Six minutes d'informations.

0.25 Magazine : Dazībao. 2.00 Rediffusions.

LA SEPT

20.55 Le Courrier des téléspectateurs. 21.00 Documentaire: J'étais moi aussi à la bataille d'Isonzo. De Gyula Gulyas et Janos Gulyas. 22.40 Cinéma: Yaaba. ## Film burkinabé d'Idrissa Ouedraogo (1989).

0.05 Court métrage : La Gesta de Segou. De Membaye Coulosty.

0.15 Court métrage : L'Autre École. De Nissy Joanny Traore.

FRANCE-CULTURE

20.30 Tire ta langue. Radiographie d'un Jamipoète (Georges Brassens).

21.30 Correspondances. 22.00 Communauté des radios publiques de se. Le baro

22.40 Les Nuits magnétiques. 0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Coda. Le jazz de Cortazar.

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (en direct de l'Egissa Saint-André de Lile) : Missa Hispanica : Les Sept Damières Paroles du Christ, dir. Jean-Claude Malgoire.

23.07 Poussières d'étoiles. Jazz dub.

20.00 Série : Cosby Show. 20.35 Cinéma : Exodus. ## Film américain d'Otto Preminger (1960). Avec Paul Newman, Eva Marie-Saint.

23.45 Série : Le Voyageur.

0.15 Six minutes d'informations.

LA SEPT

18.05 Téléfilm : Un lit dans les lentilles. D'Alan

Bennett, avec Maggie Smith. 19.00 Documentaire : L'Anthropographe.
De Gérard Patris et Marie-Christine Pouchelle. 7. Cancer.

20.00 Documentaire : Histoire parallèle. 21.00 Magazine : Avis de tempête. De Sylvie Jézéquel et Alain Charoy.

22.55 Documentaire : Une leçon particulière de musique avec Gérard Poulet.

FRANCE-CULTURE

20.00 Musique : Le Rythme et la Raison. La musique des bougnets. 4. Retour au pays : le pouvoir du disque et de la TSF.

20.30 Dramatique. Les Miroirs de feu, de Marian Georges Valentini et Jean-Marie Simon.

21.30 Profils perdus. Dominique de Roux. 22.40 Les Nuits magnétiques. Da Ponte : la vie comme Opera Buffa.

0.05 Du jour au lendemain. Avec Michel-Plerre Edmond (le Philosophe-Roi).

0.50 Musique: Coda. Le jazz de Cortazar. 4. Louis Armstrong.

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (en direct du Théâtre des Champs-Bysées): Symphonie nº 102 en si bémol majeur, de Haydn; Concerto pour piano et orchestre nº 3 en la mineur op . 85, de Hummel; Symphonie nº 8 en sol majeur op. 88, de Duorak, per l'Orchestre national de France, dir. Sir Neville Marriner, Stephen Hough, piano.

23.07 Poussières d'étoiles.

#### Au conseil des ministres

que ce soit en matière de droit rural de droit forestier ou de l'organisa

M. Lionel Jospin, ministre de l'éducation nationale, a évoqué la rentrée universitaire. A ce propos, le président de la République a rendu hommage à l'action du gouvernement et a indiqué que «cette rentrée est la meilleure que nous ayons

M Jean-Louis Bianco, ministre

des affaires sociales et de l'intégra-tion, a présenté cusuite une commu-

nication relative au développeme des services aux personnes qui s'ins-crit dans le cadre du programme Matignon pour l'emploi. Le gouver-

sonnes, la création de 100 000 à 150 000 emplois nouveaux (voire ci-

Me Frédérique Bredin, ministre

de la jeunesse et des sports, a éga-lement présenté une communication

sur l'aménagement du temps de l'en

M. Lang a précisé, en réponse à une question, que le dossier de la transfusion sanguine n'avait pas été abordé au conseil. Il ajouté que dans

cette affaire «la volonté de transpa-rence du gouvernement est totale» et que «tout sera fait pour que la jus-tice puisse s'exercer».

connue depuis longtemps».

### M. Roland Dumas : «La France fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider au succès de la conférence de Madrid»

Au cours du conseil des ministres réuni à l'Elysée mercredi 30 octobre, sous la présidence de M. François Mitterrand, M. Roland Dumas, ministre des affaires étrangères, a indiqué que « la conférence de Madrid sur la paix au Proche-Orient, qui voit s'asseoir à la même table qui voit s'exxeoir à la même table ceux qui se sont battus et se combaitent encore, fait naître l'espoir ». Selon M. Jack Lang, porte-parole du gouvernement, qui rendait compte des travaux du conseil, M. Dumas a ajouté que «tout doit être entrepris pour que cette conférence réussisse». «La France a été sollicitée pendant la phase de préparation [de cette conférence], elle figure dans la délé-

affaires étrangères, qui a conclu: ella France fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider au succès de la confèrence de Modrid » (Lire page 4.) D'autre part, le conseil des ministres a adopté deux projets de loi. Le premier autorise la ratification d'une convention régionale relative à la protection de la Moselle et de la Sarre contre la pollution. Le second, présenté par M. Louis Le Pensec, ministre des DOM-TOM, adapte la législation applicable dans

#### Des mesures pour favoriser les emplois de proximité

Pour compléter le crédit d'impôt décidé par le conseil des ministres du 16 octobre, pour favoriser le développement des « emplois de proximité» (le Monde du 17 octobre), M= Martine Aubry, ministre du travail, et M. Jean-Louis Bianco, ministre des affaires sociales, a présenté une nouvelle série de mesures lors du conseil des ministres du

Destiné à soutenir l'action des associations et les ménages aux revenus les plus faibles, ce volet devrait coûter 1,940 milliard de francs. Contrairement au souhait du premier ministre, Mª Edith Cresson, ces dispositions ne sont pas étenducs aux entreprises de travail temporaire, dont l'éventuelle participation fera l'objet d'une étude.

L'appui aux associations devrait permettre l'organisation de l'offre de services aux personnes, la création d'a emplois à part entière », et encourager la professionnalisation de ce secteur par des actions de formation. Les associations «mandataires» se voient dotées d'un statut juridique afin de pouvoir être des employeurs directs, mais, agissant pour le compte de particuliers, tions fiscales. Agréées dès lors qu'elles se consacreront exclusivement à ces activités, elles bénéficie ront d'une aide au montage du projet (50 % dans la limite de 150 000 F), d'une aide au démarrage d'un même montant, et seront exonérées des charges patronales

Etant sans but lucratif, elles seront dispensées de l'impôt sur les sociétés, de la TVA et de la taxe professionnelle. Pour la formation, elles recevront une aide financée par l'Etat, 2 200 places de siages et

gation de la Communauté économi- la collectivité territoriale de Mayotte que européenne o que président actuellement les Pays-Bas, et « elle participera aux travaix de la confè-rence », a précisé le ministre des affaires étrangères, qui a conclu :

une enveloppe de 20 millions de francs, prévus pour l'accès au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide domicile (CAFAD), une prise en charge sur la base d'un taux horaire de 50 F dans la limite de 200 heures accordées pour la qualification des moins diplômés.

Le renforcement des prestations sociales servies pour la garde des jeunes enfants, et l'aide à domicile des personnes âgées ou handicapées devrait favoriser la création de 40 000 emplois. L'aide à la famille par l'emploi d'une assistante maternelle agréée sera complétée par le versement de 500 F par mois pour un enfant de moins de trois ans, et de 300 F pour un enfant âgé de trois à six ans. Pour accélérer la procédure d'agrément, un contrôle a posteriori sera effectué jusqu'au juillet 1992, L'allocation de garde d'enfant à domicile couvre le montant des charges sociales dues, à concurrence de 2 000 F par mois, et sera compatible avec la réduction

Cette déduction fiscale s'appliquera aussi aux bénéficiaires de l'aide pour le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. De plus, le gouvernement financera, à hauteur de 300 millions de francs, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est autorisée à créer. Les services d'aide ménagère pour les anciens artisans ou commerçants seront abondés par un prélèvement sur la CSG (contribution sociale généralisée), et 30 millions de francs seront consacrés à la création de postes d'auxiliaires de vie, cofinancés par les départements.

ALAIN LEBAUBE

#### Nomination de deux nouveaux directeurs au ministère

#### de l'éducation nationale et de trois nouveaux recteurs

Le conseil des ministres du mercredi 30 octobre a procédé à la nomination de deux nouveaux directeurs au ministère de l'éduca-tion nationale. M. Roland Peylet, ingénieur en chef des Ponts et chaussées et directeur adjoint du cabinet de M. Jospin, est nommé lirecteur de la programmation et du développement universitaire où il remplace M. Armand Frémont. D'autre part, M. Daniel Bloch, ancien président de l'Institut national polytechnique de Grenoble. ancien président du haut comité éducation-économie et recteur de l'académie d'Oriéans-Tours, rem-place M. Franck Métras à la tête de la direction de l'enseignement supé-

nament s'est fixé comme objectif, en développant les prestations d'aide à la garde des enfants, aux personnes âgées et aux handicapés et en déve-loppant l'offre de service aux per-Ces deux nominations provo quent un mouvement de recteurs. M. Armand Frémont est nommé à la tête de l'académie de Versaille en remplacement de M. Michel Alliot, qui devrait être charge d'une mission d'étude sur la constitution d'une ageace de coopération inter-nationale universitaire. M. Franck Métras est, pour sa part, nommé recteur d'Orléans. Enfin M. Guy Pouzant, ancien président de l'uniet délegue à l'information scientifi que et technique au ministère de la recherche, est nommé recteur de Limoges, en remplacement de M. Claude Lombois.

Nouvelle alliance nippo-américaine dans l'audiovisuel

### Toshiba et C. Itoh prennent 12,5 % de la principale filial de Time-Warner

La progression des géants japonais de l'électromque dans l'industrie audiovisuelle américaine continue : après le rachat de Columbia par Sony en 1989 et l'accord MCA-Matsushita conclu l'an dernier, c'est au tour du premier groupe mondial de Warner, de céder aux sirèncs nippones. La direction du groupe Toshiba et son associé C. Itoh and Co. - une filiale du groupe bancaire Dai-Ichi-Kangyo Bank possédant des

IL Y A DAVANTAGE DE CHOIX, DE LUXE, D'AFFAIRES, DE CRÉATION, DE MODE, DE PRIX. (CHEZ RODIN) .QUE DANS 29 Á 30 BOUTIOUES ET SHOWROOMS REUNIS! Que la Mode et la Décoration

nous emportent, si nous exogerons... Vérifiez, vérifiez, vérifiez "de visu" Tout un "Empire" de la Mode depuis 30 F le mêtre.

36, CHAMPS-ÉLYSÉES PARIS

rêts dans la télévision par câble cipar satellite – ont annoucé mardi 20 octobre avoir racheté chacun 625 % du capital de Time Warner Entertainment (TWE), pour 1 mil-fard de dollars (5,85 milliards de

Nouvelle filiale de Time-Warner, TWE regroupe ses activités cinéma # télévision, ce qui représente 60 % de son chiffre d'affaires. Mais le péant américain garde le contrôle de sus activités de presse et d'édition (Time, People, Sport Illustrated, ctc. Time-Life Books, Books of the month) et d'édition musicale (WEA).

Les discussions concurrant l'entrée d'un partenaire minoritaire dans le capital de Time-Warner duraient depuis seize mois. Le groupe améri-cain avait notamment négocié avec Canal Plus et un groupe de commu-nication italien. Depuis le rachat par Time de Warner Communications en janvier 1990, Time-Warner ne parvenait pas à éponger sa dette, évaluée à 11 milliards de dollars. La vente de stocks de programmes l'avait ramenée à 8,7 milliards. Et l'entrée de ces deux nouveaux partenaires minoritaires devrait encore

Pour Toshiba (dont les bénéfices au premier semestre 1991 ont chuté de 62,6 %) et son partenaire C. Itoh, les liens tissés avec Time-Warner correspondent à «une alliance statégique globale» dont la cible est mondiale et la télévision à haute définition est le but avoué. Les trois associés vont toutefois s'intéresser d'abord au Japon : une nouvelle société baptisée Time Warner Enter-tainment Japan Corp. va commer-cialiser films vidéo et programmes de télévision dans l'archipel.

FABRICATION A L'ANCIENNE AVEC « PLASTRON VOLANT » NON THERMOCOLLÉ POUR GARDER LE GALBE MORPH O DES ÉPAULES O DE LA POITBINE O ET LE ROULANT DES REVERS UN VRAI COSTUME MOUVEAU 🗤 STEPHANE MEA S

TALONS DE LINE PAR LANE: 350 F EN TISSU CERPLIT DU SUPERIOR 1505 F. CHEMISER T. LAPIDUS ET P. BALMAN: 301 F. 155 VIAAS DUFFE. COATS ANGLAS & GLOVERALL > 1 082 F. PAA-TALONS DE LINE PAR LANE: 350 F EN TISSU CERPLIT DU SUPER 1005 : 500 F.

SUR LE VIF

CLAUDE SARRAUTE

### Le syndrome de Paris

Inutile de se faire vacciner contre la grippe asiatique. Nos défenses naturelles devraient nous permettre de résister sans peine à l'invasion des fourmis iaunes porteuses du virus de la rage industrielle et de bouter le Japonais hors de France à l'appel enflammé d'Edith la Pucelle. Sorti de sa fourmitière natale, en forme d'autocar, ce petit insecte grégaire résiste en effet très mel aux imprévisibles sautes d'humeur d'un climat pas très accueillant, faut bien le reconnaître. Au point de contracter une maladie baptisée « syndrome de Paris » par Hiroaki Ota, un psy installé ici depuis plusieurs années, qui a déjà soigné cent trente-neuf victimes d'hallucinations, de paranola, de chocs nerveux et autres états dépressifs, allant même jusqu'au suicide, longuement décrits l'autre matin per le grand quoti-

Déjà qu'on les rend fous, les Nippons, suffit de fourbir nos armes psychologiques pour les pousser à se jeter du haut de la tour Eiffel, le Nikon en bandoulière, ou de rentrer chez eux en avion sanitaire. Premier obstacle

nfin, une bonne nouvelle i | à ne pas lever, l'insurmontable barrière des langues. Rendez la vôtre aussi hermétique et contradictoire que possible : leur esprit de logique n'y survivra pas. Exemple : la place de l'Opéra? C'est tout près, c'est assez loin, je suis pas du quartier, je connais bien, prenez la première à droite, vous passerez pas, elle est bloquée par des manifs, puis tournez à gauche après le feu vert, et...

Inutile d'achever, il est mort. Ecrasé pour avoir attendu, c'est la coutume dans son pays, que le feu passe au rouge avant de traverser et de se faire renverser par une bagnole qui, elle, l'aura allègrement grillé. Autre façon très efficace de nourrir son délire de la persécution : ne pas le laisser finir ses phrases, l'interrompre grossièrement, l'obliger à prendre la queue, il n'a pas l'habitude, et lui aboyer férocement au nez chaque fois qu'il essaye pas de nous vendre, non, de nous acheter quelque

Enfin, dernier et excellent moyen de lui passer la camisole de force, un moyen tout bête, le caca de chien. Curieusement, il supporte pas. Ça le rend raide

D BULGARIE : rationnement d'électricité à Sofia. - Depuis mardi soir 29 octobre, l'électricité est coupée pendant une heure toutes les trois heures dans la capitale bulgare à la suite de la suspension immédiate de livraisons d'électricité et de charbon soviétiques. Moscou affirme que cette interruption est due à des « difficultés techniques». La Bulgarie devrait maintenant chercher à acquérir du charbon en Russic et en Ukraine. - (Reuter.)

☐ Le dossier de Paul Touvier trans-mis à la chambre d'accusation. — Le dossier de Paul Touvier, ancien chef des renseignements de la milice lyonnaise inculpé de crimes contre l'humanité, a été transmis, mardi 29 octobre, à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris

pour qu'elle décide de son renvoi devant une cour d'assises ou d'un non-lieu à son encontre. La chambre d'accusation ne dispose d'aucun délai limite pour rendre son arrêt.

DAVID SHIFF **CASSER LA CRISE** C'EST CASSER **OUVERT LE DIMANCHE** 

PARIS 8e: 13 RUE ROYALE



• QUADRA, la griserie de la vitesse

 Comparatif tableurs sur MAC et sous WINDOWS EXCEL contre 1-2-3

Test: les PS/1 386 SX d'IBM

TELECHARGEMENT 3615 SVM ou 36.25.01.58 5.000 LOGICIELS EN LIBRE SERVICE

#### SOMMAIRE

#### DÉBATS

Biologie: Sauver l'espèce, par Jean Hamburger .... La résistible asconsion des dépenses de santé, par Alain Fou-

#### ÉTRANGER

La conférence de paix de Madrid Attentat anti-américain à Beyrouth Cohue au palais de verre ; Les délé gations ; L'âge d'or judéo-arabe en Espagne ; Les spéculations du Liban ; Discrétion en Libye; «Espoirs et craintes au Proche-Orlent » (III) 3 à 6 Haīti : Washington décrète un embargo commercial ..... Le soutien de M. George Bush : M. Mikhail Gorbatchev ..... Le développement des relations entre l'OTAN et l'Europe de l'Est 7 Un entretien avec le nouveau premier ministre roumain ....

#### POLITIQUE

Les reproches du groupe RPR à ... 10 MM. Chirac et Pons... Le budget de la culture à l'Assemblée nationale ..... La rencontre entre le Parti socialiste et les Verts..... Le Sénat examina le livre III du Code pénal ...

#### SOCIÉTÉ

•

Les armées retiennent le projet Osiris d'un satellite d'observation Les attentats contre les foyers Sonacotra devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ..... Les ministres des Douze débioquent près de six milliards d'écus

#### **EDUCATION ◆ CAMPUS**

pour la recherche .....

Déferiante scolaire à la Réunion I

· La rénovation universitaire à mi-

#### POINT

Les revenus des agriculteurs .... 18

ÉCONOMIE L'assemblée générale de l'IATA : disparitions et privatisations de compagnias aériennes dans le

..... 19 Les propositions de Bruxelles sur le marché unique de l'énergie sont accueillies avec scepticisme par les Ооция... Renault-Cléon, un conflit par délé-

### ARTS ◆ SPECTACLES

 Paris à l'heure de la comédia sicale · Quand le théatre chante Rencontre avec le compositeur et librettiste Stephen Sondheim · Entretien avec le chorégraphe américain Jerome Robbins . Les leviers de la promotion das grosses productions e La sélection de la semaine...... 29 à 40

#### Services

Abonnements. Annonces classées .... 21 à 23 Automobile ... 26 Marchés financiers...... 24-25 Météorologie..... Camet... Mots croisés .. Radio-télévision ..., La télématique du Monde : 3615 LEMONDE

3615 LM · Le auméro du « Monde » daté 30 octobre 1991 a été tiré à 493 835 exemplaires.



Le final de « Jerome Robbins Broadway » à New-York en 1989.

MARTHA SWOPE

39

# Ouand le théâtre chante

MAMAIS Paris n'avait comme ces jours-ci affiché son goût pour la comédie musicale. Les Misérables, succès mondial du moment, entièrement recréés à Mogador; Peter Pan, spectacle imaginé au début des années 50 par Jerome Robbins sur la scène du Casino de Paris; Marilyn Montreuil, de Diane Tell et Savary, au Théâtre national de Chaillot; bientôt West Side Story au Châtelet; Lambert Wilson en tournée avec un spectacle chanté, pot-pourri des plus grands auteurs américains et européens; sur les rayons des disquaires, un album, consacré à la vie de George Sand, chanté par quelques bons interprètes du moment réunis par Catherine Lara, qui cherche ses producteurs pour se donner en spectacle. Le théâtre hexagonal est en état de musique.

Une fois encore, l'essentiel de la leçon nous est donné par Londres et Broadway. Cela fait belle lurette, plus de soixante-dix ans, que les Anglo-Saxons règnent en maître sur un genre qu'on disait inadapté à la France, nostalgique d'Offenbach et de Messager. Il y a trois ans, on fétait le centenaire de la naissance d'Irving Berlin, qui allait mourir l'année suivante. Cette année, Broadway fête le centième anniversaire de la naissance de Cole Porter. Tous deux, compositeurs de l'âge d'or de la comédie musicale, ont, les premiers, suivi le conseil de l'un des pères fondateurs du genre, Charles Harris : « Quand vous écrivez une chanson, ayez toujours à l'esprit que c'est de la masse, du public sans culture musicale que vous attendez la reconnaissance. Pour ce faire, ne leur proposez rien qui, dans les textes comme sur la partition, ne s'adresse directement à leur oreille. » Cette leçon devait préalablement être parfaitement apprise pour être balayée par la révolution stylistique du siècle : dans l'écriture d'une comédie musicale, une chanson n'existe jamais par elle-même; mais, moyen de raconter une histoire, elle doit s'adresser à l'oreille, certes plus court chemin vers le cœur, - mais aussi à l'intel-

Ainsi allaient naître au théâtre entre les deux moment précis que j'ai décidé de devenir producteur de guerres Jerome Kern, George et Ira Gershwin, Oscar Hammerstein II, suivis après guerre par l'un des maîtres actuels du genre, Stephen Sondheim, jusqu'à l'inattendu duo français Schönberg-Boublil dont les Misérables triomphent aujourd'hui. Un triomphe qui ne doit rien au hasard, mais beaucoup au talent de la bête noire de Broadway, le deus ex machina de la comédie musicale, l'Ecossais (horreur..., dit-on sur la 42º Rue) Cameron Mackintosh. En vingt ans, il est devenu le producteur le plus important de ce monde totalement singulier.

Les Misérables sont l'une des deux cents productions réalisées à ce jour par cet homme pourtant très jeune - il a aujourd'hui quarante-cinq ans. Entré en théâtre au poste de balayeur au milieu des années 60, Cameron Mackintosh est le producteur des comédies musicales les plus jouées - et les plus applaudies : The Phantom of the Opera, Cats, les Miz et Miss Saigon. Homme à tout faire de ses spectacles, il rend Broadway *crazy* de jalousie.

Ne dites pas à vos amis que vous allez interviewer le producteur des Misérables, car tous vous demanderont de lui poser la seule question qu'il ne supporte plus : « Vous devez avoir gagné beaucoup d'argent ? » naires et moi trouvions des petites sommes ch et là On se moque de son âge, de son courage, de son; talent, de son passé, et on se dit qu'un homme dont quarante productions sont à l'affiche en même temps cette année, dans le monde entier, ne doit plus savoir! que faire de son argent, et, plus grave, de son temps et surtout appris à survivre. » A vingt et un ans, Mackin-

C'est pourtant un homme totalement disponible, que l'on rencontre à Paris, dans son bureau ouvert sur une rue chic de la capitale, la veille de la générale des Miz, à Mogador. Poignée de main engageante, regard droit, parole facile. Tout, autour, s'agite. Pas lui. Confiance totale en son équipe, en ses spectacles, en son étoile.

« Quand j'ai commencé, j'avais seulement huit ans. On m'a emmené à une matinée d'une comédie musicale de Julian Slade appelée Salad Days. C'est à ce comédies musicales quand je serais grand. Plus tard, je me suis toujours arrangé pour voir le maximum de spectacles. J'achetais tous les journaux, tous les magazines ayant trait au théâtre. Je lisais tout, j'étais un véritable drogué des planches.»

Cameron Mackintosh a quitté l'école à dix-huit ans et passé un an dans une école d'art dramatique de Londres. « Il a fallu que je la quitte pour trouver du boulot. Comme j'avais tanné tous mes proches en leur disant que je serais producteur, il fallait que je trouve un boulot dans un théâtre. J'ai donc été embauché comme balayeur au Royal Theatre, sur Drury Lane. à Londres. En 1965. C'est au Royal Theater, vingt ans plus tard, que seront créés les Miz.

Peu à peu, il est devenu chef de plateau, puis acteur, pendant un an, dans Oliver, lors d'une tournée anglaise. « Plus tard, je suis devenu stage manager de deux autres spectacles, fait des rencontres qui m'ont permis d'entrer dans le monde de la direction des

» Je n'avais pas d'argent, ma famille n'avait pas d'argent. Mais, quand j'ai commencé, il était possible de produire une pièce pour 2500 francs... Mes parte-Avant les ordinateurs, il était beaucoup plus facile d'obtenir du crédit. » Un de ses amis, directeur et acteur d'une compagnie indépendante, lui apprend « beaucoup de bonnes et de mauvaises choses ». « Mais il m'a tosh produit sa première comédie musicale à Londres: Cole Porter's Anything Goes. Une catastrophe. Arrêt au bout de deux semaines. Il fait très vite une autre pièce avec l'aide d'un copain boulanger qui lui donne 10000 francs, adaptation scénique du feuilleton Mrs Dale's Diary qui durait depuis vingt-cinq ans à la radio britannique et que tout le monde connaissait. Désastre encore plus grand. Personne ne l'a vu. Mackintosh accumule les dettes.

> **OLIVIER SCHMITT** Lire la suite page 30.

MUSIQUE 33

Une trilogie Satie-Poulenc-Ravel au Châtelet DISQUES

Le renouveau des ballets et percussions de Guinée

Rencontre avec le conservateur Guy Tosatto

Lire pages 34 à 38 la sélection des rendez-vous de la semaine.

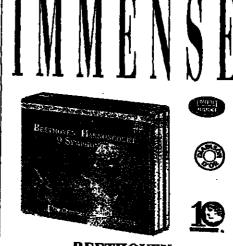

**BEETHOVEN** LES 9 SYMPHONIES The Chamber Orchestra of Europe NIKOLAUS HARNONCOURT





RENCONTRE AVEC LE COMPOSITEUR ET LIBRETTISTE STEPHEN SONDHEIM

# Ne laissez pas votre intelligence au vestiaire

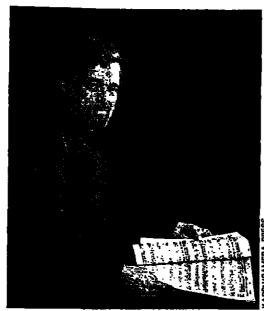

Stephen Sondheim.

Après trente-cinq ans de carrière, l'auteur-compositeur Stephen Sondheim est considéré comme le roi de la comédie musicale américaine, reprenant le sceptre tenu, suivant les époques, par Cole Porter, Irving Berlin ou le tandem Rodgers et Hammerstein. Librettiste de West Side Story à vingt-cinq ans, as du puzzle, cruciverbiste virtuose, Sondheim a fait comédie musicale de sujets souvent ardus, ambitieux et multiplié les succès.

ES Français connaissent Stephen Sondheim par le cinéma, grâce au Forum en folie de Richard Lester, à Gypsy de Mervyn LeRoy, avec Natalie Wood, et surtout grâce à West Side Story dont il écrivit les paroles sur une musique de Leonard Bernstein et qui lui valut le prix Pulitzer. Peu se souviennent qu'il a ment composé la musique du Stavisky d'Alain Resnais. Aucun spectacle de Sondheim n'a été présenté

avec Ute Lemper et Lambert Wilson (qui chante en ce moment Sondheim et la comédie musicale américaine «tradition». éEn fait. commente Sondheim. échnudés en tournée française). Malheureusement, le projet vient

« Les œuvres qui s'exportent le mieux, explique Stephen Sondheim dans le salon de son hôtel particulier de New-York (il a Katharine Hepburn pour voisine), sont celles qui ont deià acquis une reputation internationale (Cabaret) ou qui ne reposent pas sur le langage (Cats). Pour ma part, j'ai toujours été très sensible à la langue. Jadis, j'étais jeune. j'avais besoin d'argent, on m'a demandé de traduire Mahagony, de Brecht et Weill. Depuis, qu'il s'agisse de «lyrics» littéraires ou argotiques, les spectacles que j'ai conçus ou auxquels j'ai collabore reposent sur le jeu de mois, le plaisir ludique de la rime inattendue et la dextérilé verbale. Ils sont d'autant plus délicats à transposer. Le langage, sur scène, repose sur la résonance, sur son pouvoir d'évocation - qui varie d'une langue à l'autre.

La révolution du «musical» américain est amorcée au milieu des années 30 par Show Boat de Jerome Kern et Oscar Hammerstein II, qui traitait de mariage raté et des liaisons interraciales. Elle se prolonge en 1943 par Oklahoma! de Richard Rodgers et du même Hammerstein. Pour la première fois, les chansons permettent aux personnages d'exprimer directement leurs motivations et leurs sentiments; les ballets ne sont pas posés là uniquement pour divertir mais font avancer l'action ou détaillent plus avant la psychologie du per-

Lorsque, après le divorce de ses parents, le jeune Sondheim, né à New-York, s'installe en Pennsylvanie avec sa mère, il a pour voisin et meilleur ami le fils d'Oscar Hammerstein II - dont Sondheim devient quasiment le fils adoptif. Il écrit au lycée sa première comédie musicale, Par George! et le présente à Hammerstein. Celui-ci lui répond froidement : « C'est le pire musical que i'aie jamais entendu » Mais en ajoutant cependant: « Ce qui ne veut pas dire qu'il manque

Partant de la première indication de scène, Hammerstein passe au peigne fin chaque chanson, chaque scène, chaque réplique, « J'ai appris en un après-midi l'essence de trente ans d'expérience, dit Sondheim. Comment bâtir une chanson comme une pièce en un acte. l'importance de la simplicité, de chaque mot, du contenu. Comment introduire un personnage dans l'action, comment le développer, par la musique aussi bien

Par la suite, curieusement, avec l'avènement de Leo- désillusion... Et j'ai écrit la chanson pratiquement en en France. Il était question que l'Opéra-Comique nard Bernstein et de chorégraphes tels que Jerome une puit pour sa voix. Elle ne peut pas tenir une note, monte, au printemps, Sunday in the Park with George, Robbins ou Michael Bennet, Sondheim se détachera de les phrases sont donc courtes... C'est pourquoi tant de

«tradition». ¿En fait, commente Sondheim, échaudés par l'échec d'Allegro, un autre musical d'avant-garde dont ils étaiem les auteurs, Rodgers et Hammerstein ont enchaîné aver South Pacific puis le Roi et Moi. Ce furent deux fijomphes, à partir de quoi ils ont toujours refait le mênie musical sous différents déguisements.»

L'autre influence majeure de Sondheim est celle de la musique classique. Elève du compositeur Milton Babbitt, Southeim apprend « une grammaire » : « Une fugue de Bach peut partir de quatre notes très simples mais il en studie toutes les combinaisons possibles, toutes les implications musicales, thématiques, chromatiques. » Augourd'hui encore, Sondheim n'écoute que de la musique classique, de Ravel à Poulenc en passant

« Une œuvre de Sondheim est le seul type de musical où il est soùhaitable de ne pas laisser son intelligence au vestiaire » déclarait récemment un de ses metteurs en scène an New York Times. L'aisance avec laquelle Sondheim jongle avec les mots et les idées est légendaire elle trouvé peut-être sa source dans son amour pour les puzzles, dont il est un avide collectionneur. Il a élaboré des grilles de mois croisés pour le New York Times et le Times de Londres, il est fasciné par le latin, il a des dictionnaires pour livres de chevet - il aurait, dit-on, inspiré at dramaturge Anthony Shaffer l'un des deux personnages du Limier.

Il affirme pourtant que, ayant toujours travaillé avec des auteurs dramatiques, les personnages viennent pour lui avant toute autre chose. « Vous me demanderiez d'écrire tout de suite une chanson d'amour, j'aurai du mal iMais demandez-moi d'écrire une chanson sur une semme en robe rouge qui se rend dans un bar, boit cina Martini et tombe de son tabouret, ça m'est beaucoup plus sacile. Ma liberté vient des contraintes qui me sont imposées.»

Il prend pour exemple sa chanson la plus célèbre, Send is the Clowns, extraite de Little Night Music. inspiré par les Sourires d'une nuit d'été d'Ingmar Bergman. La chanson se situe au cours d'une scene entre Désiré Armfeldt, actrice et son amant, Fredrik Egerman. Désirée est une semme épanouie, pleine de charme, désirable. Mais elle ne serait pas nécessairement interprétée par quelqu'un qui saurait chanter. Làdessul, Glynis Jones est engagée. Elle a une voix très douce elle peut chanter, mais sur le souffle, avec une tessitire assez étroite. En répétitions, il est vite devenu

chansons dans l'histoire de la comédie musicale sont écrites pendant la tournée de rodage. Vous voyez les acteurs à l'œuvre, vous savez donc exactement quoi. écrire. Send in the Clowns n'est pas écrit pour Désirée, mais pour Glynis Jones. Je dis souvent en plaisantant que j'aimerais écrire la musique et les paroles d'un spectacle après que les acteurs auraient été choisis. Et ce serait l'idéal. Shakespeare écrivait pour une troupe. Brecht aussi. »

Tout est théâtre musical pour Sondheim : un film de Bergman donc, une comédie de Plaute (le Forum en folie), une autre d'Aristophane (The Frogs), le grandguignol (Sweeney Todd), le kabuki (Pacific Overtures) ou un livre de Bruno Bettelheim, The Uses of Enchantment. Dans Into the Woods, Sondheim imagine en effet que Cendrillon, le Petit Chaperon rouge et Jack et son Haricot géant vivent leurs aventures respectives le même jour dans la même forêt. Une anecdote suffit à déclencher l'écriture d'un spectacle : un groupe de Ziegfeld Girls vieillissantes se réunissent dans leur ancien théâtre au bord de la démolition, pour enterrer leur gloire et leurs rivalités passées ; Sondheim en fait une métaphore sur l'érosion de l'innocence et de l'optimisme américains : Follies. Un barbier de Fleet Street veut venger le viol de sa femme, égorge ses clients et en cède les cadavres à sa cuisinière de voisine qui, astucieusement capitaliste, en fait des vols-au-vent : Sweeney Todd. Les négociations pour l'ouverture commerciale du Japon sur l'Occident : Pacific Overtures. La faillite du mariage : Company. La rencontre imaginaire de huit assassins de présidents américains : Assassins, dernier succès en date à Broadway...

Sunday in the Park with George fut inspiré par un tableau, Un dimanche après-midi à la Grande Jatte de Georges Seurat. « Je disais un jour à James Lapine que le tableau de Seurat ressemblait à un décor de théâtre. «As-tu remarqué, me demande-t-il, qu'aucun des personnages ne regarde un autre? Ce pourrait être une farce à la Feydeau : maris trompeurs, maris trompés.» Moi: «Ce serait amusant en tout cas d'imaginer ce que font tous ces gens-là dans ce parc à ce moment-là.» Un temps de silence, puis James murmure: «Sais-tu qui manoue? Le peintre lui-même.» Il avait à peine fini sa phrase : déclic. Je savais ce qu'allait être Sunday : l'histoire d'un homme qui contrôle le paysage, au sens métaphorique du terme. Le paysage, son paysage. Intérieur. Le rapport entre un homme et les personnages de sa vie, le rapport entre un artiste et son

Il n'est pas impossible que Sunday in the Park with George soit - métaphoriquement - autobiographique. HENRI BÉHAR

# Quand le théâtre chante

Suite de la page 29

« Ma banque, qui savait que j'étais complètement raide, sur le point d'être radié du Syndicat des producteurs, m'a refaire. J'ai arrêté la production pendant dix-huit mois et suis devenu responsable de la promotion de Hair, au début des années 70, pour la tournée britannique.» Mackintosh fait ses adicux à la troupe de Hair qui l'adorait dans la fameuse scène de nu de la fin du premier acte avant de retrouver son métier d'élection. Il produit des pièces d'Alan Ayckbourn, Simon Gray, à Londres et en tournée, et trouve comme ca les movens de vivre à nouveau «chichement mais normalement». En 1972, il produit sa première comédie musicale à Londres, Trelawney, qui connaît un succès respectable pendant neuf mois. En 1973 vient The Card, une autre comédie musicale, qui a moins de succès. Il a décidé de la faire réécrire et de la remonter en novembre 1992 dans le West End.

Pour gagner un peu d'argent, il produit la reprise et la

Mais, en 1976, premier réel succès : Side by Side by production avait coûté 60 000 francs et a fait des millions de profits. J'ai enfin pu payer la plupart de mes dettes. A partir

de nombreuses mises en soène à la Royal Shakespeare Com- McCullan, et l'année prochaine, Alan Ayckbourn. pany (RSC). On a eu de terribles difficultés à trouver de poèmes sous la direction d'un homme de la RSC: cela ressemblait sur le papier à la plus prétentieuse soirée de théâtre jamais imaginée. C'est devenu un triomphe »

qu'il gagne «des millions et des millions et des millions de autres comédies musicales originales que j'ai faites étaient dollars chaque semaine». « l'ai quarante productions en ce signées par des gens dont c'était le premier travail » moment à l'affiche dans le monde, dit-il. Par exemple, Miss blil à l'affiche à Londres, rapporte 300 000 livres par tournées, il était sûr de son goût pour le genre, «Mais je ne tournée de Godspell pendant cinq ans au moins, «Jusqu'à semaine au box-office et coûte 200000 livres...» Selon un comprenais pas encore à fond la construction d'une comédie 1980, j'ai eu un appartement à 5 livres la semaine. J'ai tableau récomment publié par le Times, sa société valait musicale. Le rythme d'une comédie musicale est quelque toujours su qu'on pouvait survivre avec 100 livres par environ 65 millions de francs en 1990. Par-dessus tout, le chase qui ne change jamais. Il faut comprendre cela pour, semaine et un téléphone. Si j'avais eu plus de besoins, je me succès de Cats lui a donné les moyens de s'attaquer aux plus tard, pouvoir casser les lois et faire un pas avant. Les serais certainement ruiné. Toutes les dettes du passé me Misérables, qu'il avait découverts en 1982 par l'album origi- trois spectacles de mes «débuts» - Oliver, My Fair Lady et nal. Il consacre trois années entières au montage du specta- Oklahoma! - étaient les meilleurs, des monuments de cle. «La qualité première d'un producteur de comédie musi-Sondheim, un pot-pourri de toutes les plus grandes chan-cale est sa capacité à trouver un argument de départ, à eux s sons de l'auteur-compositeur le plus inventif de Broadway (lire l'entretien ci-dessus). Succès dans le monde entier. «La

Mackintosh reçoit deux cents projets de comédies muside là, les sens ont commencé à croire que je serai un produc- cales chaque année. Au moins, il dit les écouter tous. A la teur qui dure. l'ai fait ensuite le revival d'Oliver, en 1977, lecture d'une page ou deux, à l'écoute d'un air ou deux, il tion première de se réaliser. Je suis ce qu'on pourrait appele un succès énorme. Avec lui, l'Art Council de Grande-Bre-dit qu'il sait si ça vaut le coup de continuer à lire ou à la mouche du coche » Cela vaut aussi pour le plateau, dont homa! - tous trois entièrement recréés - ont connu un la variété, est qu'il écrit une musique essentiellement « Dans tous mes spectacles, ils conduisent l'action et sont A ce moment de son histoire, il reçoit l'appel d'Andrew autant de succès parce qu'elle véhicule l'émotion du livre de vous garantir qu'ils seront toujours efficaces dans cinquante Lloyd Webber. Il avait besoin d'un producteur. Très vite, Hugo. La chose la plus importante dans une comèdie musiils deviennent amis. Webber est l'auteur de Jesus Christ cale est ses racines profondes dans la théâtralité. Les grands blent pas à une galerie d'an contemporain. Mais les grands Superstar et Evita. Tous les deux sont des obsédés de la airs ne font pas les grands succès. Dans le monde entier, il décors, comme les grandes orchestrations, doivent durer tou-

comédie musicale. D'un seul déjeuner, en janvier 1980, n'ha qu'une douzaine d'équipes qui ont reçu le don d'écrire naissent Cats, des chansons et des chorégraphies et aussi une comédie musicule » Avec l'aide de l'université et de la Phantom of the Opera. Cats est le catalyseur de la carrière municipalité d'Oxford, Cameron Mackintosh a construit, donné 5000 francs pour payer les acteurs et la chance de me de Cameron Mackintosh. « Tout le monde l'avait refusé. dans le cadre de sa fondation, un studio-théâtre au collège Quand Andrew me l'a proposé, ce n'était pas un spectacle, Sainte-Catherine, où il est professeur de théâtre musical juste quelques très beaux poèmes et quelques très belles musiques. Je hai ai fait rencontrer Treng Nurm, dont j'avais aimé Sondheim a été professeur invité; cette année, c'est lan

> Dans ce théâtre, cinq comédies musicales ont été présenl'argent pour une comédie présentant des chats disant des trèes depuis le début de cette année. Le prochain spectacle que Mackintosh produira à Londres, Moby Dick, a été essayé à Oxford. «Il est écrit par de nouveaux venus. Les seules personnalités connues avec lesquelles j'ai travaillé sant Plus de dettes chez Mackintosh. Aujourd'hui, il reconnaît Stephen Sondheim et Andrew Lloyd Webber. Toutes les

Cameron Mackintosh intervient totalement dans le tranigon, la descrième comédie musicale de Schönberg et Bou-vail des auteurs. Après The Card, Trelawney, toutes les

> Dans tous ses spectacles, Cameron Mackintosh pioche creuse, élague, déplace... a Je n'ai pas toujours raison. Quelquefois je dis que ça ou ça est mauvais : j'ai tort. Ce n'est pas le possage que l'incrimine qui est mauvais, mais quelque chose d'autre, juste avant ou juste après, qui empêche l'inten-



Cameron Mackintosh.

jours.» La version française des «Miz», entièrement revue par l'équipe de la création à tous les postes, est la version définitive dont le producteur avait rêvé. Elle sera la base du script du film, dont le tournage devrait commencer en février prochain sous la direction de Bruce Beresford (budget : 50 millions de dollars). «Si les «Miz» sont la comédie musicale en passe d'être la plus populaire de tous les temps je crois désormais qu'ils vont dépasser My Fair Lady, - c'est parce que la poésie, l'humanisme de Hugo sont toujours aussi sorts et concernent tout le monde. Mais c'est aussi parce que le travail de l'équipe a continué, parce que partout dans le monde nous avons présenté la meilleure version possible au plus haut niveau d'exigence. Je veux que, sept jours sur sept, le speciacle soit le meilleur possible.»

Il n'y a pas un théâtre où les «Miz» ne sont pas salvés togne m'a demandé de faire une tournée pour faire revire éconter, ou pas. «Il y a très peu de gens qui sont capables mackintosh ne s'éloigne jamais longtemps. Et où il porte par une standing ovation. Comme Cats, les «Miz» ont été les théâtres de deux mille cinq cents places dans les villes de d'écrire une comédie musicale. La force de quelqu'un une attention particulière aux décors. Si on hu dit que ceux en Grande-Bretagne un formidable moteur de développepar une standing ovation. Comme Cats, les «Miz» ont été province. Pendant quatre ans. Oliver, My Fair Lady et Oklacomme Claude-Michel Schönberg, qui venait du monde de des Misérables sont d'une facture très classique, il s'insurge: ment des talents particuliers que demande la comédie musicale. « Mon souhait le plus cher est qu'il en aille de théâtrale, il peint des images. La musique des Misécables a aussi importants que la baguette du chef d'orchestre. Je peux même en France e dit l'Ecossais, qui ne voit pes là s'ouvrir un marché nouveau, mais s'élargir la scène d'un genre pour lequel il a donné sa vie.

OLIVIER SCHMITT



# ENTRETIEN AVEC LE CHORÉGRAPHE AMÉRICAIN JEROME ROBBINS

# Le grand air de la perfection

Jerome Robbins est l'un des chorégraphes américains les plus doués et les plus prolixes de l'après-guerre. Il est à Paris pour les répétitions d'une soirée que lui dédie l'Opéra Garnier, tandis que le Châtelet affiche les représentations prochaines de son plus grand succès, West Side Story, dont il n'aura pas le temps de superviser la reprise. Bien que Robbins ne soit pas vraiment friand d'interviews, nous avons voulu écouter sa voix.

tence au vestia

«N'en avez-vous pas un peu assez de West Side Story, qui est représenté sans interruption depuis

- l'avoue que c'est devenu difficile pour moi de le revoir, d'entendre les mêmes mots. Quand je faisais passer des auditions, dès la première phrase - «Por favor, Anita, make the neck a little lower? » - cela me semblait une imitation du film... Je ne connais pas la production qui vient au Châtelet et je n'aurai pas le, temps d'en voir les répétitions, je suis déjà en retard à l'Opéra. Je fais confiance à Alan Johnson, qui dansait dans la production originale en 1957 et qui a déjà phisieurs fois remonté ce spectacle à travers le monde. l'espère qu'il lui infusera un sang neuf!

- Comment expliquez-vous Pexceptionnelle longévité de cette ceuvre, dans un monde qui change?

- Elle est basée sur une histoire, celle de Roméo et Juliette, bien plus ancienne encore! Je ne fais pas de théorie, je n'explique rien. Mais le monde, malheureusement, ne change pas. Il y a toujours des guerres, des bagarres entre sectes, clans, races. Ici vous avez des problèmes avec les immigrés d'Afrique du Nord, il y en a de semblables partout. Le message de West Side Story - il n'est pas bon d'entretenir la haine - figure déjà dans le prologue de la pièce de Shakespeare.

- Quel regard jetez-vous aujourd'hui sur West Side

- Je suis très fier du travail que nous avons fait, mes collaborateurs et moi : ça tient encore debout. Lorsque j'en ai remonté une suite de danses pour mon show à Broadway, il y a deux ans, elles m'ont paru

-Pouquoi, après Fiddler on the Roof en 1964, avezvous abandouné Broadway pour vingt-cinq ans?

- Parce que je voulais faire mon propre travail, seul dans un studio avec mes danseurs et avec Chopin, Debussy on Phil Glass. Ne plus collaborer avec un librettiste, aussi bon soit-il, mais raconter mes propres histoires. Ne plus faire de concessions ni subir les pressions en tout genre du show-biz, celles du temps, celles de l'argent. Je n'ai jamais senti des pressions aussi intenses dans le ballet, où l'on prend le temps qu'on veut, où votre carrière ne dépend pas du succès ou de l'échec d'une seule pièce...

- Et cette envie a duré vingt-cinq ans ?

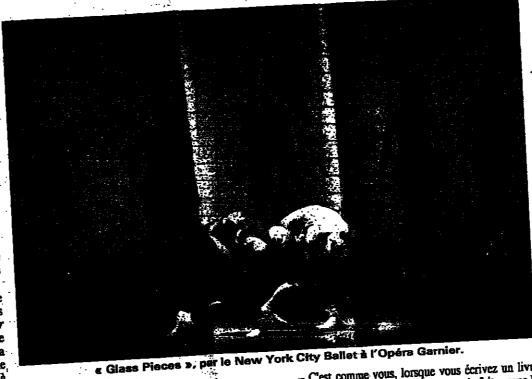

· Le temps passe si vite! - Broadway continuait de vous sollicites?

· Oui, j'ai reçu beaucoup de propositions, mais j'y ai vu bien peu de spectacles que j'ai regretté de ne pas avoir fait. La comédie musicale a beaucoup changé. l'ai en la chance de travailler à l'époque où l'on pouvait réunir tant de gens merveilleux - il y en a encore quelques-uns, comme Stephen Sondheim, mais... Quand j'ai entrepris West Side Story, j'ai demande à mes collaborateurs : « Pourquoi ne pourrieus-nous pas travailler à Broadway de la même façon approfondie que dans nos domaines respectifs?», c'estal dire Leonard Bernstein avec de grands orchestres symphoniques, Arthur Laurents au théâtre, moi dans le ballet. Cétait le but : rassembler les meilleurs et travailler

aussi sérieusement que dans le «classique»; - C'était un âge d'or anjourd'hui révolu?

- Votre Jerome Robbins's Broadway, il y sideux ans, était-il un adien nostalgique ? Ou pensez-vous revenir un jour à la comédie musicale?

- Qui sait? La dernière fois que j'ai dansé sur scène, vers 1952 je crois, je ne me doutais pas que c'était la dernière. Tout peut arriver. Mais le show n'était pas nostalgique : j'avais aimé tout de travail fait à Broadway pendant vingt ans, je regrettais sa disparition (à l'époque la vidéo n'existait pas et seuls West Side Story et The King and I ont été filmés). Fai souhaité en reprendre les meilleurs morceaux et voir s'ils fonctionnaient encore...

- Vous êtes en position de choisir les collaborateurs que vous désirez, un nouveau Bernstein par exemple... - Si j'ai une idée, je le ferai.

- Pouvez-vous comparer voire travail de churigraphe dans la comédie musicale et dans le ballet?

- C'est comme vous, lorsque vous écrivez un livre ou un article, ou une interview : vous le faites avec la même honnèteté, mais les médias déterminent certaines règles, certaines formes. Je ne travaille pas différemment dans ces deux domaines, mais, par exemple, un ballet peut être très court ou très long, alors que les numéros dansés dans les comédies musicales doivent être resserrés.

- Le ballet et la comédie musicale se sont-ils mutuellement enrichis, dans votre œnvre?

- Bien sûr! Chaque show que je monte m'apprend quelque chose de différent. J'effectue une longue préparation, je lis beaucoup, je regarde des photos, j'étudie les danses du pays ou de l'époque concernés : pour High Button Shoes, c'étaient des danses de 1912, pour d'autres shows des danses de 1920 ou 1935. Et tout cela passe un jour ou l'autre dans mes ballets : je suis une seule et même personne! Le travail que j'ai fait pour The King and I a nourri The Cage, celui de Look, Ma, I'm dancin'! m'a aide pour The Concert ...

- Lorsque vous remontez un bailet, par exemple en ce moment Dances at a Gathering, pour d'antres danseurs que les créateurs, changez-vous des détails dans

- Un peu, car j'ai affaire à d'autres corps, à d'autres personnalités, mais rien d'essentiel. Ce n'est que la deuxième fois que je monte Dances at a Gathering ailleurs qu'au New York City Ballet (la première fois, c'était au Royal Ballet de Londres) : ce ballet m'est particulièrement cher, il exige de très grands talents, dix étoiles ou premiers danseurs... J'aime beaucoup la troupe de l'Opéra, il y a toujours des jeunes formidables qui sortent du rang.

- Mais les conditions de travail à l'Opéra sont notoi-

 Il est merveilleux de travailler avec ces danseurs, très difficile de travailler avec cette organisation. l'étais censé venir monter Dances at a Gathering il y a deux ans : je n'ai pas eu les deux semaines de répétitions supplémentaires dont j'avais besoin, je n'ai pas pu voir la troupe entière pour choisir mes danseurs, on m'a donné les deux mêmes pendant quinze jours... Cette fois, il a fallu cent quatre semaines de négociations pour obtenir sept semaines de répétitions. Les envois de fax ont dû coûter plus cher que les décors! - Votre perfectionnisme est légendaire : comment

vous-même le définissez-vous?

- Je suis comme un musicien qui ne veut pas entendre de sausse note : il faut jouer ce qui est écrit. l'aime être perfectionniste, c'est sans doute pour cela que mon travail est bon... La vie n'est pas parfaite. Il faut que l'art soit idéal.

- Qu'exigez-vous en premier lieu des dansenrs, dans le ballet ou dans la comédie musicale?

- L'honnêteté. La dévotion à l'ouvrage, pas à leur propre personnalité. Un engagement complet dans le monde du ballet que je suis en train de créer, quel

qu'il soit... - Dans une carrière jalonnée de tant de succès, avezvous conun des «flops»?

- Oui! Lors de ma première apparition de danseur classique avec une partenaire, mon premier critique a écrit que J'avais beaucoup plus gêné qu'aidé cette danseuse. Et mon tout premier essai chorégraphique, dans un night-club, n'a connu qu'une seule représen-

- Maurice Béjart dit qu'il interdira que ses ballets soient dansés après sa mort. Allez-vous en faire

- Je ne veux pas brûler mes toiles! - Une toile reste telle qu'elle a été peinte...

- ... Non, regardez les Michel-Ange à la chapelle

- ... Un ballet se transforme...

- ... C'est vrai, nous sommes fort loin de la Giselle originale, du Lac des cygnes original, etc.; j'ai vu de nombreuses versions des Sylphides, dites « de Fokine». Et mes propres ballets évoluent déjà de mon - Vous qui êtes si exigeant, vous acceptez l'idée

qu'on voie dans trente ou quarante ans, sous votre nom, des ballets qui ne ressemblent plus aux vôtres? - Qu'y puis-je? Du ciel ou de l'enfer, je ferai des

- Qu'est-ce qui vous rend heureux, aujourd'hui? grimaces...

- Travailler. Comme depuis toujours. Mais j'aime aussi être à Paris, voyager, voir mes amis, aller dans

les musées, bien manger... Et mes deux chiens. » Je voudrais revenir sur cette question des œuvres après ma mort. J'espère que mes ballets sont assez bons pour apporter du bonheur à la postérité, lui enseigner quelques petites choses sur notre vie actuelle, lui faire mieux comprendre les relations humaines. Bref, j'espère laisser une trace sur cette terre (grand rire)!»

(Traduit en collaboration avec Marie-Thérèse Weal)

Le regard (noisette) le plus profond du monde, et le collier de barbe (neige) le mieux taillé, Jeroma Robbins, soixante treize ans le 11 octobre demier, est entré depuis longtemps dans l'histoire et la légende du spectacle : pour être le seul à avoir créé à un tel niveau - celui, tout simplement, du genie - et avec un tel bonheur, dans deux domaines parailèles qui ne se rencontrent presque jamais, celui de la comédie musicale et celui du ballet. Il se refuse, en tant que créateur, à les séparer : son premier ballet, Fancy Free, en 1944, n'a-t-il pas engendré, la même année, son premier show à Broadway, On the Town? Combien en a-t-il signé depuis? Il ne sait pas; les biographies avancent le chiffre d'une vingtaine de musicals, d'une soixantaine de bailets. Là dessus, une proportion tout à fait anormale de chefs-d'œuvre. dont aucun ne ressemble à un autre. A gauche, Billion Dollars Baby, High Button Shoes, The King and I, Pater Pan, West Side Story (qui, depuis 1957, n'a jamais quitté l'affiche, ici ou là dans le monde), Gipsy, Funny Girl, Fiddler on the Roof; à droite, The Cage, Afternoon of the Feun, The Concert, Moves, Les Noces, Dances et a Gathering. In the Night, Goldberg Variations, Glass Pieces... et Ives Songs, le dernier en date (1988). On pouvait prendre la mesure de cette sidérante facondité en quelques jours et à quelques rues de distance, à Naw-York, au printemps 1990; L'Imperial Theater, sur la 42º Rue, présentait (depuis



Entrez dans la légende!

étincelante anthologie de ses hits sur vingt ans de comédies musicales. Et le State Theater du Lincoln Center offrait un Festival Robbins - vingtsept ballets en quinze jours - monté par le New York City Ballet avec lequel «Jerry», invité par Balanchine dès 1948, vit depuis une lune de miel traversée de rares éclipses. Paris, un peu moins chanceux, verra tout de même West Side Story au Châtelet (du 12 novembre au 26 janvier) et une Soirée Robbins au Palais Gamier (du 16 novembre au 1= décembre) comprenant Dances at a Gathering, En Sol et Glass Pieces.

Dire que le petit Rabinowitz, né à New-York dans une famille de Russes juifs émigrés (son père tenait une boutique de delicatessen), voulait être chimiste! Dieu merci, il était nul en math et renonça vite. Etudia toutes sortes de danses : classique, moderne, espagnole, orientale ; plus l'art dramatique, le violon, le piano. Débuta professionnellement (après quelques spectacles d'été en amateur) à la fois comme acteur - une seule réplique : « Yes. papa » — et comme danseur au reprique . « res. pape » – et contine calescul au Yiddish Art Theater en 1937. Et, l'année suivante, comme chorus boy à Broadway. On connaît la suite. «Si vous avez le privilège d'être l'un de ses interprétes, dit Sondra Lee, la première Tiger Lily de Peter Pan, vous entendrez le son divin d'une voix unique. Il vous dira des choses que vous

S. de. N.

LES LEVIERS DE LA PROMOTION DES GROSSES PRODUCTIONS

# La stratégie du grand spectacle

Promouvoir les spectacles chers est une entreprise coûteuse et risquée. Si le bouche à oreille n'a pas de prix, on peut essayer de le susciter par la publicité – affichage, murs peints, encarts, – le marketing et une politique serrée du prix des places. Paris n'ayant jamais affiché autant de « grands spectacles » que cet automne, une poignée de producteurs s'affrontent pour séduire une « cible » de base qu'ils évaluent à 300 000 personnes. Enquête sur le front du big business.

ANS l'entourage de Robert Hossein, on regarde avec une apparente et sans doute réelle sérénité la promotion des Misérables - budget de 7 millions de francs pour la publicité de départ. Hossein pourrait cependant éprouver quelque amertume puisque c'est lui qui, en 1980 au Palais des sports - où il avait attiré 445 182 spectateurs - a le premier eu l'idée de faire adapter le roman-fleuve de Victor Hugo. Un roman légendaire : le nombre de ses lecteurs n'est peut-être pas si élevé, mais tout le monde connaît au moins les noms - devenus emblématiques - des principaux personnages, Cosette, Gavroche, les infâmes Thénardier...

Puisque la législation française ne reconnaît pas de droit de suite aux metteurs en scène, Robert Hossein, qui n'avait pas cosigné l'adaptation, n'a donc légalement aucun droit sur la version anglaise qui, en v.o. ou traduite, se joue partout dans le monde – huit troupes parcourent les continents en ce moment mème. Il ne peut même pas exiger que son nom soit mentionné sur les affiches et le programme. Chez les Anglo-Saxons, au contraire, le premier metteur en scène d'un spectacle et tous ses producteurs doivent être nommés. Ils touchent des pourcentages sur l'ensemble des représentations. Lorsque ce spectacle est repris dans plusieurs pays, les intermédiaires se multiplient, et le coût devient exorbitant.

Mais finalement Robert Hossein n'a pas à s'angoisser. Depuis sa première expérience au Palais des sports avec le Cuirassé Potemkine, en 1975 - pour lequel des macarons publicitaires étaient distribués à la Fête de l'Huma, - on constate un phénomène de fidélité. Ses productions sont attendues comme on attend un effet de nature - le soleil en été, la pluie en automne. Seul a connu un moindre succès Dans la nuit la liberté, de Frédéric Dard, spectacle sur la Résistance, parce qu'une partie du public hosseinien ne tenait pas à se souvenir de cette époque, et qu'une autre, au contraire, pensait que les maquisards 'n'étaient pas, selon elle, assez glorifiés. Ainsi que Jules César, parce que Shakespeare a déconcerté des spectateurs qui ne viennent pas là tout à fait pour du théâtre, mais pour Hossein, pour sa façon de s'adresser à eux, de leur parler comme à des amis de toujours, d'instaurer une «interactivité» factice mais excitante - comme de se faire désigner comme juré pour l'Affaire du courrier de Lyon...

Il faut dire qu'entre ce Courrier de Lyon, Potem-kine, Danton et Robespierre (et la seconde version : la Liberté ou la mort). les Misérables et Un homme nommé Jésus, l'une des plus « grosses » affiches de cette rentrée théâtrale (première version de Jésus était son nom), Robert Hossein a toujours su choisir des titres et des personnages mythiques. Il faut dire encore que, l'argent ailant à l'argent, les producteurs n'hésitent pas à réserver un budget de 8 millions pour la publicité de Jésus était son nom. L'organisation promotionnelle a commencé auprès des collectivités dès novembre 1990, et sa progression a été chronométrée au jour près.

La promotion des Misérables a commencé, elle, en avril 1991, avec l'invitation à Londres – pour y voir la version anglaise du spectacle – de quelques journalistes, des responsables des principales associations qui servent de relais avec les collectivités. Et lnaturellement, à Paris, c'est un rite solidement ancré, que tous observent : la réunion entre les responsables des collectivités et ceux du spectacle. Un exercice dans lequel Robert Hossein est imbattable.

Dans le contact direct, un autre grand communicateur est Jérôme Savary. Lui aussi a développé un phénomène de fidélité, qui dépasse largement les fans du



« West Side Story », ici côté Jets. Vingt mille places sont déjà vendues, à quinze jours de la première au Châtelet.

# Broadway au Châtelet

Elle n'est pas plus onéreuse que les autres productions ni coupable de ne pas faire recette, mais la comédie musicale est un peu la « danseuse » du Châtelet, qui, tous les ans, en introduit une dans son calendrier. Signe particulier, ces spectacles sont des produits anglo-saxons qui ont fait pendant des années les beaux soiss de Broadway et tournent dans toute l'Europe : Sophisticated Lady, 42° Rue et. cette année, West Side Story. Le public s'habitus peu à peu à ce qui devient une tradition. « Tout se vend différemment, explique Danièle Josset, responsable du service des relations avec le public.

Les publics sont très divers, à l'image de la programmation. Les opéras, par exemple, partent comme des petits pains dès l'ouverture de la location par correspondance en avril, car les amateurs savent qu'il n'y aura plus de place aux guichets. Viennent ensuire les concerts de musique classique, encore très courus. Le jazz et la variété se vendent à la dernière minute. » Même si la location de West Side Story est ouverte depuis le

mois favril – formule peu onéreuse également utilise pour les ballets de William Forsythe - la comé musicale se vend, elle, aussi en dernière minute. Les places retenues dans les abonne les creles d'opéras ou de concerts, mais est repêrnée par 4 000 adeptes dans la formule d'abranement libre (5 spectacles au choix). Les collectivités assurent le bon remplissage des salles: 600 places, et souvent parmi les meilleures, sont réservées aux associations, comités d'empreprise, à l'exemple d'Air France, qui a réservé 400 places de première catégorie pour une scirée. La publicité reste confidentielle. Les affiches sont apparues le 18 octobre dernier, quand les Misérables s'étalaient à longueur de mus et de bus depuis le mois de juin. Mais West Side Story est un classique. Au total, 20 000 places ont été déjà vendues sur les 166 000 fauteuils proposés (88 représentations), un résultat considéré comme honorable.

В. М.

Magic Circus. Avec Cabaret, Cyrano de Bergerac, la Femme du boulanger, il a fait le plein de Mogador (1 700 places) pendant plusieurs saisons. En revanche, la fréquentation de la Légende de Jimmy a été très moyenne malgré Savary, malgré le mythe James Dean, et la musique de Michel Berger qui venait de connaître un beau succès avec la reprise de Starmania.

Jérôme Savary dirige à présent le Théâtre national de Chaillot, dont la stratégie: est bien différente. D'abord, le cahier des charges fait que le nombre de représentations est limité. Par la suite, les spectacles peuvent partir en tournée, parfois selon un système d'échanges: ainsi Marilyn Montreuil, la nouvelle comédie musicale de Savary, va à la Criée de Marseille, qui envoie à Chaillot Maître Puntila et son valet Matti.

Pour l'année, le budget promotionnel de Chaillot et de l'ensemble des spectacles est fixé à 3 millions. Ni plus ni moins : un théâtre national est un établissement public, il est interdit de transférer tout ou partie d'une ligne budgétaire sur une autre. Reste de variétés, dans celles aussi comme « 7 sur 7 », où

300 000 francs pour la publicité de Marilyn Montrèuil. C'est très peu, mais il y a les abonnements, lancés au mois de juin. Plus de 17 000 abonnés sur 75 représentations et une jauge de 877 places représentent une assurance, d'autant que les réservations sont fermes, alors que, de plus en plus souvent, les éollectivités prennent des options en début de campagne qu'elles confirment par la suite.

D'une façon générale la promotion commence par la publicité: affichage plusieurs mois à l'avance sur les autobus, et les colonnes Morris – à plein tarif pour le Palais des sports, alors que les théâtres ont droit à :50 % d'abattement. Dans le cas des Misérables, les murs peints sur toute la hauteur d'un bâtiment avec le portrait de Cosette répondent à l'illumination de l'église Saint-Augustin annonçant Jèsus était son nom. C'est la publicité qui, avant le spectacle, crée l'événement. Suivent : la « rédactionnelle » dans les magazines et les quotidiens, les annonces à la radio, les mini-reportages aux journaux télévisés, sans oublier le passage des vedettes dans les émissions culturelles ou de variétés, dans celles aussi comme « 7 sur 7 », où

elles sont invitées parce qu'elles ont quelque chose à vendre et non quelque chose à dire.

La critique proprement dite n'a pas d'influence directe sur la fréquentation, mais encourage les collectivités à confirmer leurs options. Peter Pan, dont le budget de publicité est relativement modeste – 2 millions – mais qui a les faveurs de la presse voit la salle du Casino de Paris se remplir à 80 % en attendant les 100 % des vacances de la Toussaint et de Noël : le spectacle est ciblé «famille», comme le Cirque de Pékin au Cirque d'Hiver, qui démarre très fort sur décembre, «mois des sorties en groupe». La promotion a commencé trop tard pour que l'effet joue à piein sur novembre, les collectivités proposant les places très tôt.

Le terme « collectivité » recouvre différentes associations, les clubs - du troisième âge en particulier et les comités d'entreprise qui ont joué un rôle véritahlement militant, dans les années 50 et 60, en faveur du théâtre, et pas seulement du grand spectacle. La situation a changé. La crise a réduit leurs propres budgets, et là aussi les progrès de la technologie ont tué l'artisanat. Il y a toujours, comme au vieux temps de l'opérette, des accords avec les entreprises de transport, qui se chargent de vendre les billets, d'amener et de ramener les clients en autocar – dans le cas de Robert Hossein, leur périmètre d'action est de 400 kilomètres autour de Paris. Mais l'ordinateur permet d'établir des fichiers très complets et précis, d'envoyer directement les dossiers en un temps record. La location par téléphone est entrée dans les mœurs : au Palais des sports, seize personnes à temps plein répondent simultanément sur des lignes groupées.

Il fut un temps où la sortie collective représentait une sorte d'audace. Elle s'est banalisée, et les gens n'ont plus tellement envie de se retrouver au théâtre avec des collègues qu'ils côtoient toute la journée. C'est l'explication officielle. En tout cas, le nombre de places vendues aux individuels augmente au détriment des collectivités, qui, à quelques exceptions près, placent les billets par trop petites quantités pour bénéficier de réductions intéressantes. Elles s'adressent alors aux associations distributrices, sociétés loi 1901 qui achètent des lots importants, les revendent en gardant environ 15 francs par billet pour leurs frais de fonctionnement. Le danger, c'est le spectacle qui ne marche pas. Certains théâtres acceptent de reprendre les invendus, mais étant donnée la situation économique, et comme « lot invendu » signifie « spectacle déficitaire», ils se font de plus en plus ra

Les associations joignent leurs correspondants par courrier personnalisé et par leurs journaux, qui proposent les spectacles, indiquent les prix pratiqués. Car, naturellement, la base de toute cette machinerie est la même que celle des abonnements dans les théâtres publics : place moins chère = vente assurée. Les Misérables, pourtant, fonctionnent selon le système américain : tarifs réduits aux « previews », c'est-à-dire aux représentations d'avant la générale. Comme elle vient plus vite à Paris qu'à New-York, deux cents places par samedi en matinée sont, pour l'instant, réservées aux tarifs réduits (1). Publicité, plus réputation, plus bouche à oreille, les collectivités se résignent à acheter les billets à tarif plein, pour les meilleures places, car, à partir du moment où on paie 300 francs, on préfère en dépenser 50 de plus et être vraiment à la fête. « Comme à l'Opéra. D'ailleurs, du moment qu'il y a un vrai orchestre dans la sosse » ...

Le volant global de publics susceptibles d'être touchés par la stratégie des grands spectacles tourne autour de 300 000 personnes. Ce n'est pas peu. L'inflation exceptionnelle de cette année a plutôt encouragé les gens à sortir davantage, et à aller voir — mais au détriment des autres théâtres — plusieurs sinon tous les grands spectacles. Jusqu'à présent, la préférence semble aller à Jésus. Mais il a commencé le premier. Chacun a donné le maximum pour séduire le spectateur. Si on peut aider au succès d'un spectacle, on ne peut pas l'obliger à marcher.

COLETTE GODARD

(1) Les matinées sont très courues. Leur nombre a augmenté, au détriment des soirées. Les mœurs des spectateurs ont évolué. Beaucoup habitent la banlieue et ne veulent pas rentrer tard. La propagande insécuritaire fait des ravages. Les Parisiens n'ont pas toujours envie, vers minuit, d'attendre le métro un bon quart d'henre, ou un taxi plus longtemps encore, ou, prenant leur voiture, de tourner pendant une demi-beure pour trouver à se garer.

(Nous remercions Mess Françon Grangelin Poilland

(Nous remercions M Francou, Gavardin, Paillard, Péréard, Ringuet, Van de Velde grâce à qui a pu être menée cette enquête.)





# Le coq, Dada et l'écureuil

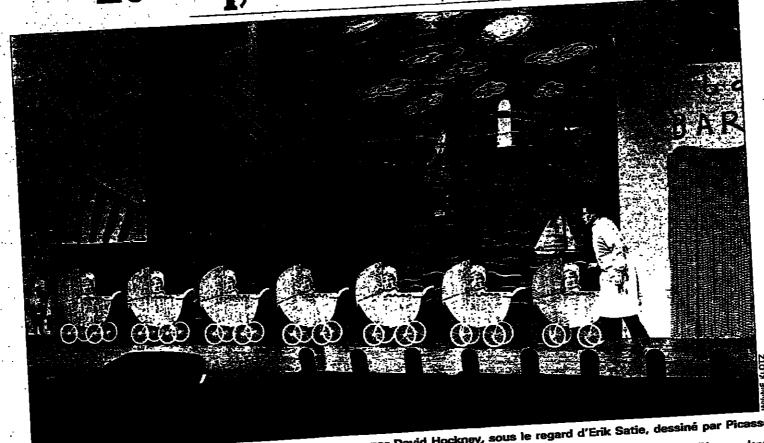

Le décor des « Mamelles de Tirésias », de Poulenc, conçu par David Hockney, sous le regard d'Erik Satie, dessiné par Picasso,

La gâterie française en trois volets qu'offraient au Met, en 1981, John Dexter et David Hockney arrive au Châtelet. Triple portrait, si l'on veut, de Paris pendant la Grande Guerre. Echo des malentendus d'une époque troublée.

The second secon

· Li tie fræ 📆

点, 企業 552

The state of the s

The state of the state of

Secretary of the second

The Profession of the Paris of

The second secon

The second secon

and the second s

San Barrier

and the second second second

AQUE moment a les scandales qu'il mérite. En 1913, le Sacre du printemps fut, au Théâtre des Champs-Elysées, le triomphe de la luxuriance coloriste et de l'énergie rythmique. En 1917, soit en pleine guerre, Parade fit éclater au Châtelet l'involontaire et imprévisible pétard d'une avant-

Parade revient ce mois-ci sur les lieux de son crime, premier volet d'un triptyque français passé à New-York entre les doigts de fée d'un décorateur américain (David Hockney) et d'un metteur en scène anglais (John Dexter est mort l'an dernier, ses intentions sont désormais réalisées par son assistant, Max Cherruyer). De Parade aux Mamelles de Tirésias, puis des Mamelles à l'Enfant et les Sortilèges, le spectacle newyorkais pousse avec malignité au petit jeu des associations croisées.

Parentés musicales pour commencer. Le compositeur de Parade est Erik Satie. L'un de ses deux élèves préférés fut, avec Darius Milhaud, Francis Poulenc (l'auteur des Mamelles). Dans l'immédiat aprèsguerre, le gymnopédiste, quinquagénaire et déchaîné, avait désigné Maurice Ravel (le musicien de l'Enfant et les Sortilèges) comme sa tête de Turc officielle. Ce même Ravel lui avait pourtant dédié Ma mère l'Oye, l'avait beaucoup joué à sa jeune société de concerts, la Société musicale indépendante, l'avait « découvert » en fait et, non content de l'avoir mis à la mode, n'allait plus jamais cesser de le présenter comme le père de l'école française moderne. « ... Simplement, mais d'une façon ingénieuse, Satie montrait le chemin. Mais aussitôt qu'un autre musicien empruntait ce chemin, Satie changeait de cap et ouvrait de nouveaux champs d'expérimentation. Il devint ainsi l'inspirateur d'un grand nombre de nouvelles tendances. Et si lui-même n'a peut-être pas tiré, de ses recherches, une seule œuvre d'art accomplie, ses recherches ont néanmoins permis l'éclosion de nombreuses compositions qui n'eussent pas vu le jour si Satie n'avait pas existé.» Ravel fit cette déclaration en 1928 à Houston (1). En 1925, il avait terminé l'Enfant et les Sortilèges.

Historiquement, le triptyque new-yorkais trace une autre lignée, celle des malentendus esthétiques. Parade - argument de Cocteau, décors de Picasso fut hué le 18 mai 1917 lors d'un gala des Ballets russes au profit des blessés de guerre. Pouleuc, qui était dans la saile, fit savoir très haut son enthousiasme. Apollinaire le fit aussi. Puis, dans un texte desens très célèbre, salua en cet avatar français de la media dell'arte l'avenement de l'« esprit noumineur ascétique de l'argument de Cocteau. abilitation de la litote racinienne (on n'assiste pas espectacle forain mais à sa « parade », l'essentiel reste « caché à l'intérieur » : l'allusion est claire à Migation de réserve imposée aux artistes révolumanes par les horreurs de la guerre).

Nostunes, a l'esprit de messe, a un numour unsater — L'esprit nouveau, c'est enfin le retour de Picasso, Français à procréer. L'action pour son premier rideau de scène, au trait et au colopour faire plus gai.

Coup de poing pour «Parade»

à la postérité. Sinon qu'anti d'Erik Satie à l'époque du scandale de Parade, il fut témoin de cet événement bien parisien. Et le raconte en ces termes

«Le soir de la «générale», Poueigh vint complimenter Satie dans sa loge. Quelle ne fut pas la stupéfaction de Satie, en lisant, la semaine suivante, le papier de Jean Poueigh éreintant son œuvre en tennes blessants et bas. Satie cédant à un mouvement impulsif très compréhensible, décida de lui répondre pour marquer son indignation et sa surprise. Sur une carte postale ouverte, Satie griffonna ces simples lignes d'humour le plus rosse : «Monsieur et cher ami, vous n'êtes qu'un cui, mais un cui sans musique.

» Dépourvu de tout esprit, Jean Poueigh poursuivit Satie en correctionnelle pour injures publiques et dif-famation. Au cours de l'audience à laquelle j'assistais, je revois Satie l'œil pétiliant, gêné per l'émotion, outré par l'injustice, s'avançant à la barre d'un petit pas feutré, ses mains garnées tenant crispé son chapeau melon contre sa poitrine en un geste élégant, avec - comme toujours - son éternel paraphile accroché au bras. Cette séance fut ofieuse. On plaide contre l'art et les artistes modernes qua «boches»! Dunoyer de Segonzac, de La Fresnay, L. A. Moreau, Derain, Apollinaire, tous des

sans sursis.[...] Nos cris redoublant à la lecture de verdict, l'expulsion du public fut ordonnée. Le bon Satie tournait vers nous un regard suppliant; ses bons yeux semblaient nous inviter au calme. Mais ce n'était plus possible. Jetés dans la salle des pas perdus, Jean Cocteau, blanc de rage sous l'ocre artificiel de ses joues, Léon-Paul Fargue encore barbu, Lhote, Jacques Rivière, Ricardo Vines, Louis Durey, son frère René, Pierre Farrey et moi-même filmes stupétaits en voyant passer devant nous, l'air arrogant, l'avocat de Poueigh. Un remous et ce cri cinglant : «Je lui casse-rai la gueule à ce c...-là!» C'était Jean Cocteau qui lui administrait une paire de gifles, immédiatement saisi par les gardes, Cocteau fut conduit au commissariat de police du sous-sol où nous le retrouvions dans l'état que l'on imagine après avoir été brutalement maimené; le chauffeur de la voiture de son père fut saisi d'épouvante en voyant sortir et venir à lui son jeune maître sans cravate, chemise déchirée, cheve fure hirsute, réellement carnoché » par des mains qui, jamais, sous aucun prétexte, ne devraient toucher un

★ In « Erik Satie, son temps et ses amis », In Revue musicale, nº 214, jmin 1952.

bonne répartie, le seul défi d'actualité. Rappelons que Cocteau, sorti extassé, et bientôt écharpé (notre encadré), du scandale du Châtelet, allait dédier à Satie, à Picasso, au neo-classicisme et au coq gaulois une fusée de cocoricos sous forme d'aphorismes anti-wagnériens et anti-debussystes. Le Coq et l'Arlequin consacrerait la rupture officielle de l'avant-garde et du cosmopolitisme. Triste coq, en vérité.

Car l'esprit nouveau (qualifié un an avant Parade de « chose très ancienne et très familière » dans les colonnes du Réveil de la France) a bien des parentés si l'on n'y prend garde, avec l'esprit de réaction ou, du moins, de frilosité. Il passe par des mots d'ordre, impose un « retour à l'ordre» (2) : foin de la métaphysique et des brumes germaniques, fini le fiou impressionniste, interdiction aux musiciens d'être et wagnériens et debussystes.

L'esprit nouveau, c'est donc dans Parade l'humble pâleur de la partition de Satie, l'obstination de son diquètement métronomique, ses alhesions sans provocation au jazz et au music-hall, le futurisme sage de ses sons concrets, crépitements de machine à écrire. claquements de fouet (« L'esprit nouveau, écrivit le musicien dans son article sur «Les périmés», enseigne à se diriger vers la simplicité émotive, vers la fermeté d'expression - sortes d'affirmation lucide de sonorités et de rythmes (au dessin précis, accentué -

risme de ses périodes rose et bleue. Ses portraits (de Cocteau, d'Apollinaire en particulier) s'inspirent d'Ingres à la même époque. Le peintre venait d'épouser Olga, danseuse aux Ballets russes, avait suivi Cocteau, Diaghilev et Massine en Italie. En lui, par lui, la rive droite l'emportait sur Montparnasse.

Rien de plus paradoxal, donc, que le scandale de Parade, décleuché par un clin d'œil, par un détail. Pour trois managers revêtus par Picasso de superstructures cubistes en carton, le public explosa de haine. Aux cris de « boches », la bonne société parisienne démontra qu'elle persistait à identifier le « kubisme » avec l'étrange, avec l'étranger, avec Munich. Le scandale de Parade est en fait un scandale d'autodéfense pathétique. Repris en 1921, le spectacle fut d'ailleurs un succès.

Un mois plus tard, le bouc émissaire de cette opinion traumatisée par la guerre serait Apollinaire. Ses Mamelles de Tirésias, qui n'existaient alors que sous forme de pièce de théâtre (Poulenc ne les mettra en musique qu'en 1946), furent créées en juin 1917. Sous-titrée « fantaisie surréaliste », l'abracadabrante pochade ne visait qu'à écarteler réalité et fiction scénique. « Quand l'homme a voulu inventer la marche, il a crèé la roue qui ne ressemble pas à une jambe.» Ainsi, Apollinaire définissait le théâtre comme une mécanique en soi. Mises sur le chantier bien avant les hostilités, les Mamelles invitaient sans détour les L'esprit nouveau, c'est enfin le retour de Picasso, Français à procréer. L'action se passait à Zanzibar,

Or l'époque, dans l'obsession persistante des frontières à ne pas dépasser, avait en horreur l'exotisme, l'orientalisme, les «turqueries» en tout genre, et même les tissus indiens mis à la mode par le conturier Poiret. On tiqua donc pour Zanzibar. La femme à barbe, les 40 000 enfants mis au monde par un homme, les mauvais jeux de mots des Mamelles furent classés dans la catégorie «fantaisie». Le mot, attention, était de racine allemande!

Moins d'une année plus tard, Apollinaire allait devoir se désolidariser d'un nouveau mouvement venu de l'étranger. Alors que le cubisme, en 1918, était presque devenu une institution (Parade, à sa façon, avait clos le débat), un bon Français, un Francais trépané comme l'était le po vait collaborer avec Tzara dans la revue Dada: «Je crois qu'il pourrait être compromettant pour moi, surtout au point où nous en sommes de cette guerre multiforme, de collaborer avec une revue, si bon que puisse en être son esprit, qui a pour collaborateurs des Allemands, si ententophiles qu'ils soient. » Le coq donnait encore de la voix.

En 1925, Ravel allait offrir à l' «art français» ce triomphe de l'allusion, cette merveille de grâce et de délicatesse que nul n'attendait plus, les passions bellicistes apaisées. Reçu correctement à Monte-Carlo, l'Enfant et les Sortilèges ne fut pas à Paris le succès escompté. Le public de l'Opéra-Comique attendait quelque classique cavalerie lyrique. Il tomba dans un jardin secret. Vingt-trois ans après, le quiproquo de Pelléas se reproduisait.

Sans forcer la chronologie, on peut faire remonter à la guerre le projet de l'Enfant - d'où sa présence dans le triptyque du Châtelet. Dès 1916, Colette envoyait à Ravel, alors au front, le texte d'un divertissement qu'elle avait écrit à l'intention de Belle Gazou, sa petite fille alors âgée de trois ans. Le musicien laisse traîner. Puis il perd sa mère au début de l'année 1917. Il voit alors d'un autre œil ce «Ballet pour ma petite fille», né dans l'ombre de Parade et conçu à l'origine comme une comédie musicale à l'américaine, avec acrobates et ragtime. L'Enfant et les Sortilèges, explique Marcel Marnat (3), « rendra un homme meurtri, aspirant au secours maternel, à une activité adulte, l'amenant à être un artiste, et un artiste engagé». Ambitions soigneusement dissimulées, il va de soi, dans un monde peuplé de chats, de chiffres d'arithmétique et de tasses de thé. Mais l'écureuil entonne à la fin le discours de la solidarité. Et le rôle de l'écureuil est un ajout au texte initial de Colette, un ajout demandé par Ravel.

On rêve de ce que Diaghilev, les Ballets russes et Picasso auraient pu faire de ces fantasmes animaliers en les arrachant à l'infantilisme dans lequel les décorateurs les relèguent à l'accoutumée. Mais, en 1925, Ravel était depuis longtemps fâché avec Diaghilev, qui lui avait refusé la Valse sous de mauvais prétextes. Finalement, même les Ballets russes n'ont peut-être pas eu tous les beaux scandales qu'ils méritaient.

(1) a Moi, je veux bien », répondait le bon maître à ce genre

de profession de foi.

(2) Vers le retour à l'ordre est le titre donné par Kenneth E.

Silver à son étude fort complète sur l'Avan-Garde parisienne et la Première Guerre mondiale, 1914-1924, Flammarion,

(3) Maurice Ravel, de Marcel Marnat, Fayard, 1986. ★ Les 4, 6 et 8 novembre, Théâtre du Châtelet, 19 h 30
Tél.: 40-28-28-00 et par andiphone: 42-33-00-00.



1 spectacle

#### **Films** nouveaux

#### Les Clés du paradis

de Philippa de Broca, avec Gérard Jugnot, Pierre Arditi, Philippine Leroy-Beaulieu, Fanny Français (1 h 40).

Sur le canevas de comédie éprouvé de l'échange de peronnalités, les variations d'un spécialiste du genre, Philippe de Broca, avec le renfort de deux vedettes, donneront raison aux deux frères d'avoir chacun voulu vivre l'existence

Rex, handicapés, 2- (42-36-83-93); Ciné Beaubourg, handicapés, 3- [42-71-52-36]; U.G.C. Montparmasse, 6- (45-74-94-94]; U.G.C. Danton, 6- (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-87-35-43); U.G.C. Biarritz, 8- (45-62-20-40); Paramount Opéra, handicapés, dolby, 9- (47-42-56-31); U.G.C. Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); U.G.C. Cobedins, 13- (45-61-94-95); Mistral, handicapés, 14- (45-39-52-43); U.G.C. Mailkot, handicapés, 17- (40-68-00-16); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); Le Gambetta, 20- (48-36-10-96).

#### Close up

avec Ali Sabzian, Hassan Farazmand, ifarzi Ahankhah, Hushang Shahai. Iranien (1 h 30).

Confirmation, après Où est la maison de mon umi? l'an dernier, de la découverte d'un grand cinéaste avec cette reconstitution d'une mystification sur le fil du document et de la fiction, en un jeu pas-sionnant sur les apparences réalisé avec une stupéfiante économie de moyens.

#### VO: Utopia, 5- (43-26-84-65).

#### Homework

Du même cincaste, un encore plus étonnant travail de documentaire qui, à tra-vers des entreliens avec les élèves d'une école de Téhéran, met en lumière l'oppression et la soumission, les mécanes de la terreur en Iran et l'il de résistance des enfants, avec les seuls outils d'un cinéma attentif et généreux,

VO: Utopia, 5- (43-26-84-65).

#### Hot Shots!

Américain (1 h 30).

Réalisé par l'un des membres du trio farfelu de l'a-t-il un pilote dans l'avion ? une parodie comique des films sur les aviateurs de guerre à la Top Gun.

VO: Forum Horizon, handicapés, dolby,

Le monstre Terminator envoyant

dans les cordes notre Gérard natio-

nal, ce pourrait être l'image-

symbole du déséquilibre entre films

français et américains : pour sa

première semaine, Mon père ce héros (avec Depardieu) attire plus

de 100 000 spectateurs dans

46 salles. Mais avec un nombre

d'écrans équivalents, Schwarze-

negger mesmérise près de 300 000 supporters en deuxième

semaine (avec un lundi bulidozer à

60 000) pour totaliser quelque

700 000 entrées en quinze jours. Et Croc-Blanc, qui bénéficie lui

aussi à fond du début des

**Box-office Paris** 

1= (45-08-57-57); U.G.C. Danton, 6(42-25-10-30); U.G.C. Rotonde, dolby, 8(45-62-41-48); George V, dolby, 8(45-62-41-48); U.G.C. Normandie, dolby, 8(45-63-16-16); Vf: Pathé Impérial, handicapés, dolby, 2(47-42-72-52); Rex. dolby, 2(42-36-83-93); U.G.C. Morrparnasse, 6(45-74-94-94); Pathé Marigan-Concorde, dolby, 8(43-59-92-82); U.G.C. Opéra, dolby, 9(45-74-95-40); U.G.C. Lyon 6sstille, 12(43-43-07-59); U.G.C. Gobelins, dolby, 13(45-39-52-43); Pathé Montparnasse, dolby, 14(45-39-52-43); Pathé Montparnasse, dolby, 14(45-39-62-43); Pathé Montparnasse, dolby, 14(45-36-61-94-95); U.G.C. Convention, 15(45-74-93-40); Pathé Clichy, 18(46-36-10-96).

#### Linguini Incident

de Richard Shepard, avec Rosanna Arquetta, David Bowle, Eszter Balint, Marlee Mattin, Andre Gragory, Buck Henry. Américain (1 h 45).

Rosanna Arquette était serveuse dans un café branché de New-York, où a débarqué d'Europe un nouveau barman qui a les traits de David Bowie. C'est assez pour déciencher une cascade d'aventures rocambolesques.

VO: Forum Horizon, handlcapés, 1= |45-08-57-57|; Pathé Hautefeuille, 6- (48-33-79-38); George V. dolby, 8- (45-52-41-46); Sept Pamessiens, 14- |43-20-32-20]. VF: Pathé Français, 9- (47-70-33-88); Fauvette Bis, 13- (47-07-55-88); Pathé Wepfer (f. 18- (45-22-47-94).

#### Où le soleil est froid

Roumain (1 h 31).

Une jenne femme qui vient de rompre avec son fiancé se retrouve par hasard solée dans un phare avec le gardien. Le jeu délicat des relations qui se jouent entre eux et la beauté des images en noir et blanc donnent avec ce premier film un visage au méconnu cinéma roumain. Un visage avenant.

VO: Latina, 4 (42-78-47-86).

#### Riff Raff

de Ken Loach avec Robert Carlyle, Emer McCourt, Jimmy Coleman, George Moss, Ricky Tomlinson. Britannique (1 h 34j.

Ken Loach retrouve le meilleur de sa veine réaliste pour cette plongée dans le has quartiers du Londres d'aujourd'hui sur les pas d'un jeune ex-taulard : regard aigu et chaleureux, attention aux mots et aux voix, humour, tendresse et lucidité.

VO : Ciné Beaubourg, handicapés, 3- (42-71-52-36) ; Les Trois Luxembourg, 6-(46-33-97-77) ; Les Trois Babac, 8- (45-61-10-60) ; Les Montparnos, 14- (43-27-

#### Un homme et deux femmes

avec Valéria Stroh, Lambert Wilson, Diane Pierens, Olivia Bruneaux. Français (1 h 30).

L'adaptation de trois nouvelles de Doris Lessing donne l'occasion de trois (més)aventures amoureuses pour trois personnages féminius joués par la même ectrice, trois sketches reliés par un jeu réveur sur l'imagination.

Gaumont Les Haffes, 1- (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Publicis Saint-Germain, 5- (42-22-72-80); Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); Gaumont Parnasse, 14- (43-

part de pâtée supérieure à celle de

sa sortie, en approchant les

Derrière, on trouve encore un

Américain, Harrison Ford, avec

A propos d'Henry, à près de

60 000, juste devant les Amants

du Pont-Neuf, qui risque de se

retrouver rapidement aussi démuni

que ses personnages. Et, avec 40 000 entrées en première

semaine, Jusqu'au bout du monde

s'en tire honorablement, compte

tenu de sa longueur et de son petit

nombre d'écrans (seulement onze à

130 000 spectateurs.

### Scénarios en trois volumes

Dessinés par Lang, deux axes de la caméra dans la séquence 41 de « The Big Heat », les images correspondantes et leur description dans le découpage : « Dave (Glenn Ford) et Wilks (Willis Bouchey) sont côte à côte. Entre eux apparaît un petit buste posé sur un meuble. Derrière eux, la photo encadrée de la brigade en rang. Le corps de D. est orienté vers H., sa tâte vers Higgins (Howard Wendell, hors champ) et il regarde dans le vide. H. tend un doigt menacant vers D. »



Coup double sur le scénario de la revue Cinémaction : à quelques sernaines d'intervalle, elle publie son numéro 61 consacré à l'enseignement du scénario, et un horssérie sur les scénaristes français. Les 565 pages qu'ils représentent à eux deux constituent sans aucun doute la somme la plus complète sur la cuestion.

Le premier volume étudie les diverses formes d'écriture destinées à être transformées en film. puis passe en revue la manière dont le scénario est enseigné en France, en Europe, à Hollywood, mais aussi en Chine, en Inde ou en Australie. Il s'achève sur un guide des lieux d'apprentissage et des aides au

scénario en France, qui raccorde avec le second ouvrage où organismes et systèmes de soutien sont également décrits. Surtout, pratiquement tous les grands noms du scénario hexagonal, des cinéastes, des écrivains, des producteurs dissèquent dans ce deuxième livre les mystères de cut objet écrit singulier, chenille qui dont s'abolir dans le film-papillon, selon la métaphore de Jean-Claude Carrière. Le livre se clôt sur un dictionnaire de rétérence (une première en la matière), répertorient 1200 noms

Superbe, passionnante et spectaculaire mise en application de toutes cas réflexions générales sur

que l'ouvrage intitulé le Double Scénario chez Fritz Lang. Grâce à la documentation déposée par Lang à la Cinémathèque française, les auteurs ont reconstitué pas à pas le processus qui a transformé un script (dû à Sidney Boehm, d'après un roman de William P. McGiven) En l'occurrence The Big Heat

(Règiement de comptes), l'un des films noirs tournés, sur commande, par le grand cinéaste allemand aux Etats-Unis. Le film racontait une enquête, le livre se transforme en une nouvelle investigation : comment, de quoi, est né ce film-là? Et comment la commande d'un film de

la nature et la fonction du scénario

genre par un tycoon à la tête d'une Major (Harry Cohn alors grand maître de la Columbia) est devenue l'œuvre personnelle d'un grand auteur de cinéma? Analyses de textes, schémas, photos, y répondent par le menu.

\* « L'enseignement du scénario ». Ouvrage collectif. Cinémaction nº 61, 216 pages, 120 francs.

\* « Les scénaristes français ». Ouvrage collectif. Cinémaction nº hors-série, 342 pages, 200 francs. Le Double Scénario chez Fritz Lang, de Gérard Leblanc et Bri-gitte Devismes, Armand Colin, 224 pages, 395 francs.

35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14 (43-27les autres. 84-50) ; Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27).

de scénaristes français.

#### Van Gogh

Gérard Séty, Bernard Lecoq, Corinne Français (1 h 30).

Pialat n'a pas reconstitué les derniers ours de Van Gogh à Auvers, il les a réinventés. Et, grace à l'interprétation hallucinante de Datronc, il touche au plus juste de la vérité, de l'émotion et de la beauté. Une merveille de film.

Gaumont Les Halles, 1= (40-26-12-12) ; Gaument Opéra, 2: [47-42-60-33]; 14
Juillet Odéon, 6: (43-25-59-83); Pathé
Hautetsuille, dolby, 6: (46-33-79-38); La
Pagode, 7: (47-05-12-15); Gaument
Ambassade, 8: (43-59-19-08); Pathé Français, 9- (47-70-33-88) ; 14 Juillet Bastille, dolby, 11: (43-57-90-81); Les Nation, 12: (43-43-04-67); Fauvette, handicapés, 13: (47-07-55-88); Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); Gau-

Paris), mais n'influe guère sur les

Quant à l'autre nouveauté de la

semaine, l'Amour avec des gants,

il est d'ores et déjà en réanimation avec 13 000 spectateurs en quinze

salles. Seule consolation, le nom-

bre total des entrées en salles

dépasse pour la deuxième semaine

consécutive celui des semaines

correspondantes de l'an demier.

Soit une avance de quelque

800 000 billets vendus pour les 43

semaines écoulées de 1991 sur la

période correspondante en 1990... mais, en province, cela se passe

résultats globaux.

FESTIVAL D'AUTOMNE

■ A PARIS ■

**MUSIQUE ET DANSES RELIGIEUSES** 

THEATRE DES BOUFFES DU NORD

LOCATION

46 07 34 50 🗷 42 96 96 94

■ DU 8 AU 17 NOVEMBRE 異

mont Panisse, 14 (43-35-30-40); 14 Juillet Besignenelle, 15 (45-75-73-79); Bienvenüt Montpanisse, dolby, 15 (45-44-25-02); Gaumont Convention, 15 (48-28-42-27); Pathé Wepler II, handi-capés, 18) (45-22-47-94).

#### Le Volgur de chevaux no Zhuano

de Tian anuang zoweny, avec Tsamang Rinzin, Dan Jil. Chinois # h 40).

L'histoig du voleur de chevaux banni de son plage sert de fil conducteur à un

VO : L'Éntrepôt, handicapés, 14 (45-43-

#### Paris

#### Les Amants du Pont-Neuf

de Léos Carax, avec Juliette Binoche, Denis Lavant, Klaus Michael Grüber. François (2 h 05).

N'écoutez rien ni personne, entrez, assept-vous, regardez. Partez sur le naviré fantastique arrimé sur la Seine et pourfant tanguant et bondissant aux vagues de la passion, au souffle de la beauté et du grand cinéma. C'est la plus simple, la plus ancienne des histoires, mais jamais elle n'avait été racontée comme cela. On parle de Rimbaud le maudit, mais c'est un rejeton de Victor Hugo que ce Carax-là.

Hugo que ce Carax-la.

Gaitment Les Halles, dolby, 1= (40-26-12-12); Gaument Opéra, 2= (47-42-60-33); Espace Saint-Michel, 5- (44-07-20-49); 14 Juillet Odéon, dolby, 6- (43-25-59-87); la Pagode, 7- (47-05-12-15); Gaument Champs-Elysées, dolby, 8- (42-22-57-97); la Pagode, 7- (47-05-12-15); Gaument Champs-Elysées, dolby, 8- (43-53-04-67); Saint-Lazare-Pasquier, dolby, 8- (43-87-35-43); las Nation, dolby, 11- (43-57-90-81); las Nation, dolby, 12- (43-43-04-67); Faivrette Bis, 13- (47-07-55-88); Gaument Alésia, 14- (43-27-84-50); Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20); 14- Juillet Basugrenelle, dolby, 15- (45-75-79-79); Gaument Convention, 15- (48-28-42-27); Parthé Wepler, dolby, 18- (45-22-46-01).

#### La Belle Noiseuse

de Jacques Rivette, avec Michel Piccoli, Jane Birkin, Emmanuelle Béart, Marianne Denicourt, David Burrustnain, Gilles Arbons.

Dans le huis clos de l'atelier, entre le peintre attaché à la réalisation de son chef-d'œuvre et le modèle exiseant, c'est le jeu de la création - théâtrale ou cinématographique autant que picturale -que met en scène Rivette dans cette superbe et bouleversante métaphore.

### Le Saint-Germain-des-Prés, Saile G. de Beauregard, 6- (42-22-87-23); Les Trois Balzac, 8- (45-81-10-80).

#### Les Branches de l'arbre

de Satyajit Ray, avec Ajit Bannerjee, Haradan Bannerjee, Soumitra Chatterjee, Deepankar De, Ranjit Musik, Lily Chakravasty, Franco-indien (2 h 10).

D'une réunion de famille accourue au chevet du père malade, Satyajit Ray fait une subtile et superbe parabole sur la fidélité et la compromission, le temps qui s'enfuit et le regard de chacun sur

#### VO : 14 Juillet Parmasse, 6 (43-26-

#### Fisher King

evec Robin Williams, Jeff Bridges, Amenda Plummer, Mercedes Ruehl, Américain (2 ir 15).

Entre réalisme et fantastique, une comédie morale du cinéaste de Brazil qui met aux prises un clodo flamboyant et un une quête du Graal en plein Central

VO: Gaumont Les Halles, handicapés, dolby. 1" (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2" (47-42-60-33); Action Rive Gauche, dolby, 5" (43-29-44-40); 14 Juillet Odéon, dolby, 8" (43-25-983); Bretagne, 6" (42-22-57-97); Gaumont Ambassade, 8" (43-59-19-08); George V, dolby, 8" (45-62-41-46); 14 Juillet Bastille, 11" (43-57-90-81); Gaumont Alésia, 14" (43-27-84-50); 14 Juillet Beaugranelle, handicapés, 15" (45-75-79-79).
VF: Pethé Montparnasse, 14" (43-20-

VF : Pathé Montparnasse, 14 (43-20-

#### J'entends plus la guitare

de Philippe Garrel, avec Benoît Rêgent, Johanna Ter Streege, Yann Collette, Mireike Pernier, Brigitta Sy, Anouk Grinberg. y, Anouk Grinberg. rançais (1 h 38).

Après la rupture d'un amour si parfait qu'il en devient presque mythique, Car-rel enregistre au plus fin ses glissements successiis à lui vers sa survie, ses cassures à elle vers sa disparition. C'est tout simple, c'est très beau.

Latins, 4• (42-78-47-86) ; Epée de Bois, 5• (43-37-57-47).

#### Jusqu'au bout du monde

de Wim Wenders, de vum wenders, avec Solveig Dommartin, William Hurt, Sam Neill, Jeanne Moreau, Mex von Sydow, Rudiger Vogler. Franco-germano-autralien (2 h 59).

Fulgurant tour de la planète aux basques d'une héroîne et d'un mystère, puis lente plongée dans les images mentales et le temps, la fable-fleuve de science-fiction temps, la rable-neuve de science-hands réalisée par Wenders joue de tous les registres pour dénoncer l'emprise d'images de plus en plus sophistiquées, de plus en plus inquisitrices,

VO: Forum Horizon, handicapés, dolby, 1= (45-08-57-57); Saint-André-des-Aris I, dolby, 6- (43-28-48-18); U.G.C. Deston, dolby, 6- (42-25-10-30); Geuronton, dolby, 6- (42-55-19-08); George V, THX, dolby, 8- (45-62-41-46); Max Linder Panorama, THX, dolby, 9- (48-24-88-68); La Bastille, handicapés, dolby, 11- (43-07-28-48-60); Escurial, dolby, 13-47-07-28-04); Gaumont Pamasse, hardicapés, h 11: (43-07-96-00); Escales, colly, 13-(47-07-28-04); Gaumont Pamasse, hardicapés, doby, 14- (43-35-30-40); Kino-panorema, handicapés, 15- (43-06-50-50). VF: Pathé Wepler II, dolby, 18- (45-22-47-94).

de Chantal Akerman, avec Guilaine Londez, Thomas Langman Prancois Négret, Nicole Colchat, Pieri Laroche, Christian Crahay, Franco-belgo-suisse (1 fi 30).

Orchestré avec élégance et rigueur, le double amour de Julie qui aime Jack la nuit et Joseph le jour offre à Chantal Akerman l'occasion d'une délicate étude

#### (au sens musical) sur l'instant où la soif de pureté adolescente bascule dans le quotidien

L'Entrepôt, 14<sup>-</sup> (45-43-41-63) ; Studio 28, 18<sup>-</sup> (46-06-36-07).

#### The Indian Runner

de Seen Perm, avec David Morse, Viggo Mortensen, Valeria Golino, Patricia Arquetta, Cathy Moriarty, Dennis Hopper.

irée d'une cha une balade désenchantée dans l'Amérique profonde, évoquée à travers les figures antagonistes de deux frères, l'un flic et l'autre voyou.

VO : Ciné Beeubourg, handicapés, 3- (42-71-52-36) ; U.G.C. Rotonde, dolby, 6-(46-74-94-94) ; U.G.C. Triomphe, dolby, 8- (45-74-93-50).

#### Reprises

#### **Oliver Twist**

avec John Howard Davies, Robert Newton, Alec Guiness, Kay Walsh, Francis L. Sullivan, Henry Stephenson. Britannique, 1947, noir et blanc (2 h). Fidèle à Dickens, David Lean fait de 'émouvante histoire du petit orphelin, livré aux turpitudes des bas-fonds de Londres puis sauvé par la bienveillance d'un brave homme, l'occasion d'un réquisitoire contre l'Angleterre victo-

VO : 14 Juillet Parnassa, 5- (43-26-58-00).

#### VF : 14 Juillet Parnasse, 6- (43-26-58-00).

Portier de nuit avec Charlotte Rampling, Dirk Bogarde, Philippe Leroy, Gabriele Ferzetti, Isa Miranda.

Italien, 1972 (1 h 55). Aussi dérangeant que le jour de sa sor-tie, le film de Liliana Cavani qui met en scène les rapports troubles entre une jeune déportée et son bourreau nazi. Bogarde et Rampling y sont, en tout cas, inquitiables

VO : Le Champo - Espace Jacques Tati, handicapés, 5- (43-54-51-60).

#### Salo ou les 120 journées de Sodome

de Pier Paolo Pasolini, avec Paolo Ronacelli, Giorgio Cataldi, Uberto P. Aukstavalle, Hélène Surgère.

Italien, 1975, copie neuve (2 h). Transposition dans la République fas-ciste de Salo du texte de Sade, le dernier film de Pasolini est une dénonciation virulente, extrême, de la soumission des corps et de la perversité des esprits. Pas sculement au dix-huitième siècle ou en sculen 1944.

VO : Ciné Beagbourg, handicapés, 3- (42-71-52-36) ; Accetone, 5- (46-33-86-86).

La sélection « Cinéma » a été établie par Jean-Michel Fredon.



**Paris** 

Mercredi 30 octobre

Maderna Berio

Countetto Fénelon

the state of the state of

**Quatuor à cordes** <u>Xenakis</u>

Tetora

Stroppa

\* 250g b

7 Feb.

The Park Con

лт: <del>т.</del>

45 31.2

anne district

3 5 8 - 92

":: nini ine

1.1 化二甲烷基

,.. <u>=</u>-1#

::

2.0

Section Section 1

163

The second secon

Election Reply

er williste

Spiralis, pour quatuor projeté dans l'espace Quatuor Arcitti.

Ne nous donnons pas le ridicule de pré-Ne nous donnons pas le ridicule de pré-senter le Quatuor Arditti. Sur leur dévouement aux musiciens de ce siècle, de quelque génération qu'ils soient, le programme réuni pour le Festival d'Au-tomne est éloquent. Le quatuor de Berio est dédié à Maderna, celui de Maderna est ueute a manufilia de Fénelon (com-l'est à Berio, celui de Fénelon (com-mande du Festival) à Maderna et Berio. Celui de Xenakis a récemment été créé en Allemagne. Celui de Stroppa est une création française.

Opéra de la Bastilla, 20 h 30. Tél. : 44-73-13-00. 90 F.

**jeudi <u>31</u>** Haydn

Symphonie a 102 Hummel .

Concerto pour piano Dyorak

Symphonie nº 8 Stephen Hough (piano), Orchestre national de France, Sir Neville Marriner (direction).

Sir Neville Martiner (orecant).

Adopté par le public français depuis ses premières apparitions publiques à Paris et en province. Stephen Hough joue pour la première fois avec orchestre dans la capitale. Il ne s'attaque ni à Brahms, ni à Becthoven, ni à Liszt, mais prahms, ni à Becthoven, ni à Liszt, mais prahms, ni à Becthoven, ni à Capitale. Brahms, ni à Beethoven, ni à Liszi, mais à Hummel (le.père, lit-on souvent, des concertos de Chopin). Un compositeur admiré en son temps, à l'égal de Beethoven, et de Schubert, qui lui a dédie sa Wanderer Phantasie. Dans ce type de répertoire brillant, charmeur, volubile, l'apphane Hauch cet presenue sans rival. Stephen Hough est presque sans rival. Théâtre des Champs-Elysées, 20 h 30. Tél. : 42-30-23-08. De 40 F à 190 F.

Dimanche 3 novembre

**Brahms** 

Sonate pour violoncelle et piano nº 2

Schumann

piano op.73 Chostakovitch Sonste pour violoncelle et piano op. 40

Natala Guman (violoceale).

Esso Virsaladza (piano).

La violoncelliste russe est plus que brillante : impressionnante. Rien à redire au programme qu'elle s'est confectionné pour le public du dimanche matin.

Théstre des Champs-Elysées, 11 heures. Tél.: 47-20-36-37. 90 F.

Limdi 4 Mélodies françaises

Camille Maurane. Francis Oudziak (burytons). Sonia Nigoghossian. Nadine Denize. Lesimon Mayeur (mezzo-

Nadina Deniza,
Jecqueline Mayeur (mezzo-sopranos),
Jean-Bernard Dertigolles (piano).
Avec Gérard Souzay, Camille Maurane
a mitié les petits Français d'après guerre
anx subtilités stylistiques de la mélodie
française. Pateur d'un médican française. Retour d'un veréran.

Théitre Grévin, 20 h 30. Tél. : 48-24-16-97. De 100 F à 140 F.

Lechner Motets :

Hassler Secrerum Cantionum

Schütz

Geistfiche Chormusik Ensemble vocal européen de la Chapelle

Phippe Herreweghe (direction).

L'Ensemble européen est le dernier-né ties outils humains que s'est forgés Philippe Herreweghe pour mieux servir la lippe Herreweghe pour mieux servir la musique ancienne, un groupe de chantens a cappella, triés sur le volet, dans ces gands motets si périlleux pour l'intraetime. tonation.

Egliss des Blancs-Manteaux, 20 h 30. Tel. : 47-29-36-37. 120 F.

Mardi 5 Bononcini

Greekla, extracts Caccini Amerilli mia belia

Lille salue Pablo Casals.

Jazz

Si quelqu'un demandait - cela arrive

Si quelqu'un demandait – ceta arrive tons les jours : que font les musiciens aujourd'hui ? quel est leur degré de vir-tuosité et de maîtrise ? où va leur ima-ginaire ? quels sons inventent-ils ? quelles formes dessinent-ils ? quels rap-ports cherchent-ils à instaurer entre eux, avec le mublic ? quelle image d'eux-

ports cherchent-ils à instaurer entre eux, avec le public ? quelle image d'eux-mèmes veulent-ils transmettre ? quel usage font-ils de l'électionique ? où en

sera la musique demain ? y a-t-il quel-ques raisons d'espèrer ? que disent-ils

Réponse assurée. Le concert du Festival de Paris qui permet de faire le point.

Le 31. Théâtre de la Ville, 20 h 30. Tél. 42-21-19-76, Location FNAC, Virgin, Billetel. 130 F.

mble of Chicago

Steve Lacy

Deux conceptions et deux images du saxophone : Steve Lacy au soprano, un son monkien, une trajectoire immuable, le goût du secret et de l'évidence. Et Phil Woods à l'alto, plus parkérien que nature, avec la reconstitution d'une de ses meilleurs rythmiques historiques, l'European Rhythm Machine (Gordon Beck au piano, Henri Texier à la basse et Daniel Humair à la batterie).

Le 5 novembre. Châtelet. Théâtre musi-cal de Paris, 20 h 30. Tél. : 42-21-19-76. Location FNAC, Virgin, Billerel. 150 F.

Rock

The Kinsey Report (jeu de mot affli-genat s'îl en fat) est l'une des formations signées par le nouveau label de bluss de Virgin, Point Blank. Comme on trauve également au catalogue Johnny Winter, on peut sans trop de crainte faire un détour par le Club Lionel-Hampton.

Les 30 et 31 octobre et du 1= au 5 novembre. Jazz-Club Lional-Hamptin, 22 h 30. Tel.: 40-88-30-42.

Big Daddy Kinsey

and the Kinsey Report

Malka Family

maintenant vingt ans.

Le 31 ectobre et le 1º novembre. Espace : Omano, 20 heures, 45 F.

Steve Lacy

Dave Holland

Mino Cinelu

Kevin Eubauks

Monteverdi Scarlatti

Gie il sole del gange Schubert Brahms

Lieder Quilter Chansons

Wolf

**Ives** Old American Songs

Thomas Alen (baryton).
Roger Vignoles (pieno).
C'est le Van Dam anglais, un baryton à
C'est le Van Dam anglais, un baryton à la forte présence et à la voix de bronze dore Thomas Allen vient d'enregistres doré: Thomas Allen vient d'enregistrer pour Virgin Classics la première symphonie de Mahler avec Ann Murray et Mackerras au pupitre du Philharmonique de Londres. Ainsi que le Voyage d'hiver en compagnie de Roger Vignoles, que l'on retrouvera au clavier lors du récital de l'Auditorium.

litorium des Halles, 19 beures. Tel. 40-28-28-40, 100 F.

Régions

Lille Casals

Prétude pour plano Danse des rois mages La Serdane Beethoven

Fantaisia pour piano op. 77 Sonate pour piano op. 27 m² 2 € Clair de

Bach Suite pour violencelle seul BWV 1009,

Mozart Quintette pour clarinette et cordes KV 581

Villa-Lobos

Bachlana Brasileira nº 1 pour orchestre de violoncelles Eugène Istomin (piano).
Luis Claret (violoncelle),
Michel Lethiec (clarinette)
Custuor Lindsay,
Tempo di Cello.

Oustuor Lindsay.

Tampo di Callo.

Après son récital Beethoven aux Champs-Elysées, le pianiste américain ne pouvait éviter de figurer en tête d'un générique de haute volée ni de jouer les grands témoins, les « anciens combatiants » pour cet hommage à Casals opportunément inséré dans le programme espagnol du Festival de Lille. Michel Lethiec dirige, rappelons-le, le nouveau Festival de Prades, qui perpétue sans complexe edipien exagéré le souvenir du grand Catalan. Un programme excitant, qui fleure bon le Pays basque.

Le 2 novembre. Opéra, 20 h 30. Tél.: 20-

Le 2 novembre. Opéra, 20 h 30. Tél. : 20-52-74-23. De 60 F à 135 F.

Monte-Carlo Beethoven

Symphonia nº 2

Concerto pour piano et orchestre nº 5 Brahms

Gerhard Oppitz (piano), Orchestre ptilinamorique de Monta-Carlo, Gerhalgi Gelmeni (direction). Un programme comme celui-là, on en rèverait à Vicane et à Berlin, Les cordes méditerranéennes ne sont évidemment de cette cuvéc-là. Mais l'occasion est de cette cuvee-la. Mais l'occasion est bonne de découvrir sur le devant de la scène un pianiste remarquable dans ses enregistrements de musique de chambre, et qui vient de sortir sur CD les Kreisle-riona

Le 3 novembre. Centre de congrès-audi-torium de Monte-Carle, 18 heures. Tél. : 93-50-76-54. De 100 F à 140 F.

The Moody Blues

Le retour des ancetres du rock sympho Le retour des ancetres du rock sympho-nique. Dans le cadre du renforcement des plans épargue-retraite d'une généra-tion entière de musiciens (Yes, Ten Years After, Wishbone Ash), les Moody Years After, Wishbone Ash), its Moody Blues se reforment, enregistrent un non-vel album qui est en fait un prétexte pour partir en toarnée afin de jouer leurs vieux succès (Nights in White Satin, Melancholy Man...) devant les couples en passe de noces d'accest qui couples en passe de noces d'argent qui se connurcut sur ces slows sucrès.

Le 2 novembre. La Cigale, 20 h 30. Tél. : 42-23-38-00. 182 F.

**Zucchini Metal Flashers** Pili Pili

On n'a pas eu encore l'occasion de véri-fier les ruments flatteuses qui conrent autour de ce jeune groupe qui donnerait dans la « fusion » version fin de siècle (funk et heavy metal). Leur nom est plutôt promettent.

Le 3 novembre. Blues du Nord, 16 heures. Tél. : 42-09-00-77, 30 F.

Tournées

Steel Pulse

Groupe phare du reggae militant en Grande-Bretagne, Steel Pulse a fini par trouver le chemin du succès commercial en metnant beaucoup d'eau dans son en menant peaucoup de cau dans son intégrisme. Sur disque, le résultat est assez frustrant, mais qui sait ce qui reste de leur flamme sur scene?

La 31 octobre au Zénith, Paris 20.
20 heures, 115 F. La 1- novembre, Lyon,
Le Transbordeur, 20 h 30, 105 F. La 2.
Nice. Théâtre de Verdure, 20 h 30, 115
F. Le 6, Montpeiller, Rockstore, 19 h 30,
113 F. Le 7, Toulousse, L'Apocahypse,
20 h 30, 73 F.

La Fédération française de funck pour-suit sa campagne d'adhésion à travers la France sur un programme clair : beau-cup de basse, des guitares qui ne reculent devant rien, un sax qui surgit là où personne ne l'auend, etc. De quoi danques raisons d'espèrer ? que disent-ils du monde tel qu'il va, sens le dire ? on dirait d'aller voir ce trio, ce triangle, Kevin Eubanks (guitares). Dave Holland (bassiste génial) et Mino Einelu (le per-cussionniste préféré), ainsi que, en deux-ième partie, la cohorte réanie par Jean-Marie Machado et Nana Vasconcelos. ser, bouger sans avoir l'impression d'être idiot, bien au contraire.

Le 31 octobre, Oriéans, Salte des Carmes, 19 h 30. La 5 novembre, Lille, Aéronef, 19 h 30. 90 F.

The inmates

Rhythm'n blues traditionnel qui n'a rien Rhylhm'n'blues traditionnel qui n'a rien perdu de son mordant, même - surtout - au bout de quinze ans d'avanies subies au nom d'Elmore James et Bo Diddley. En fait, la galère sied bien au genre, il n'est que de voir les Inmates aujourd'hui, rageurs et précis, pour s'en convaincre.

Le 6 novembre, Marseille, Espece Julien, 20 heures, 98 F. Le 7, Montpellier, La Victoire II, 21 heures, 70 F.

Art Ensemble of Chicago

Vingt-cinq années d'union libre, le
groupe le plus soudé des époques free,
l'entreprise la plus consciente et la plus
folle, l'Art Ensemble fête son anniversaire au Zénith. Le groupe s'est forgé à
Paris en 1969 (Message to Our Folks).
On l'a vu en plein air, on l'a yu dans des
caves, au grenier, occupant squvent plus
de place qu'il n'en laissait aux spectateurs, changeant les lieux, la vie, le
monde... Dans une grande salle, on a
confiance. Ils vont inventer encore, mais
quoi? Autre communauté en deuxième
partie, le groupe de cuivres du trompettiste de l'Art Ensemble, Lester Bowie.

Le 2 novembre. Zánith, 20 h 30. Tél. Les Objets Groupe pop, pour de vrai, comme dans des mélodies un peu faciles qui vous laissent tout chose. C'est une espèce très rare en France, il faut en profiter de Le 2 novembre. Zénith, 20 h 30. Tél. : 42-21-19-76. Location FNAC, Virgin, Billetel. 150 F.

Le 6 novembre, Paris, Espace Omano, (en première partie des Real People), 19 h 30, 85 F. Le 7, Angers, Bogey's.

Chansons

Hugues Aufray Retour du bourlingueur des mers, pirate de la guitare-banjo, blouson et voix chaude, comme toujours. Qu'est-il Aufray devenu?

Les 30 et 31 octobre et les 1" et 2 novembre, 20 h 30 ; le 3 novembre, 17 heures. Olympia. Tél. : 47-42-25-49. De 140 F à 210 F.

Melaine Favennec Il y a un soin et une douceur très parti-culiers dans la façon d'aborder la chan-son de Melaine Favennec, anteur-com-positeur de talent et chanteur de charme positeur de taient et cnanteur de charme qui vit en retrait dans la campagne bre-tonne. Des surprises à la clé, un souci constant de qualité dans la droite ligne de son très bel album la Chambre (Intime, in Time).

Le 5 novembre. Tourtour, 22 h 15. Tél. 48-87-82-48. Location FNAC. De 70 F

Tournées Arthur H

Le malin Arthur continue de tourner Le maim Arthur continue de durier parlout, dans les petites salles de préfé-rence. De quoi apprendre par cœur le métier, le temps d'affirmer son style, que l'on souhaiterait parfois moins kinalin moine Tom Waite Très i277. que l'on sounaiterait pariois moins Higelin, moins Tom Waits. Très jazz, très ambiance, très pensés, les conceris d'Arthur H génèrent le plaisir de la sur-prise et des envies d'y revenir.

Le 5 novembre. Châteauroux, Nouve Théâtre, 21 heures, 100 F. Le 6, Roam Théâtre municipal, 21 heures, 100 F. Jane Birkin

Frèle, forte, chanteuse de style, actrice à

fleur de peau, Jane Birkin, Gainsbourg for ever, avec pudeur, délicatesse et

Le 4 novembre, Reims, Grand Théâtre, 20 h 30. Le 5, Longjumeau, Théâtre, 21 heures. Le 6, Caen, Palais des sports, 20 h 30. Le 7, Coutances, Théâtre muni-cipal, 20 h 45.

Bernard Lavilliers

Rien de très nouveau sur la planète Rien de tres nouveau sur la piancie Lavilliers, l'Asie ne lui ayant pas donné le second sou'île espéré après la période brésilienne. Mais le reggae n'est pas mort, les belles chansons restent belles, fussent-elles inspirées par d'autres latitudes et réécoutées cent fois. Moins mobile, plus solide, Lavilliers joue l'intimité des petites sailes.

Le 4 novembre, Digne, Palais des congrès. Le 5, Miramas, Théâtre de la Colonne. Le 6, Le Thor, Auditorium de Vauciuse. Le 7, Gap, Théâtre de la Passe-relle.

Guy Bedos

On l'a vu récemment à la télévision réécouter, la larme à l'œil, à « Bouillon de culture », son oraison funèbre rédigée par Pierre Desproges en forme de blague ultime. Bedos aimait Desproges pour son non-respect des genres couvenus, même en matière d'humour. Une similitute de caractère, un resard d'intellimeme en mauere a numour. One sinui-tude de caractère, un regard d'intelli-gence lucide que Bedos a rarement perdu.

Les 4 et 5 novembre, Nolsy-le-Grand, Espace Michel-Simon, 21 haures, 160 F et 190 F. Le 6, Melun, Salle des fêtes, 20 h 30. Le 7, Vitré, Centre culturel, salle Louis-Jouvet, 20 h 30, 100 F et 140 F.

Musiques du monde

Ombres dansées Sbek Tom

Suite du cycle « Aux confins de l'Asie » à la Maison des cultures du monde. Cette fois le Cambodge. Un ensemble de Cette fois le Cambodge. Un ensemble de tambours, accompagné d'un solorai, petit instrument à vent, et d'un xylophone, ponctue les jeux des danseurs et des manipulateurs de figurines de cuir qui ressemblent aux bas-relief du temple d'Ankor. Une version khmère du Rappagne

Les 30 et 31. Maison des cultures du monde, 20 h 30 let les 24, 25, 26, 28, 29, 30 et 31 octobre 1991]. Tél.: 45-44-41-42, 100 F.

Xiomara Fortuna

Xiomara Fortuna, auteur-compositeur-interprète dominicaine, commence à faire parier d'elle. Tradition des chants de paysans, revendications des femmes de son ile, Xiomara a de la personnalité. A suivre également en concert avec le guitariste Amos Coulanges à Pantin le 2 novembre, salle Jacques-Brel, à 19 h. Le 30 octobre. Selle Brasilia, 21 h. Tél. ; 48-07-20-17. 100 F.

Amelita Baltar

Le grand rendez-vous parisien du lango les Trottoirs, avec une figure marquante et moderne de l'âme argentine, ex-com-pagne et complice d'Astor Piazzola, Amelita Baltar.

Le 5 novembre. Trottoirs de Buenos Aires, 22 h 30. Tél. : 40-26-28-58.

Dave Van Ronk

Il y a trente ans, dans les clubs folks de New-York, on pouvait entendre Phil Ochs, Eric Anderson, Bob Dylan ou Dave Van Ronk. Un seul a touché le gros lot. Aujourd'hui, Dave Van Ronk, New-Yorkais converti aux musiques des Appalaches ou du Mississippi, tourne encore dans les clubs et des générations encore dans les clubs et des générations nouvelles redécouvrent le Greenwich Village de 1962

Le 5 novembre. Dunois, 20 h 30. Tél. : 45-84-72-00.

Hommage à Eugène Mona

Une cinquantaine d'artistes antillais Une cinquantaine d'artistes antillais offrent un ultime cadeau au grand musicien martiniquais mort subitement dans la fleur de l'âge le mois dernier. Mona, ses tambours et ses flûtes, ses vicux complices de Gro Ka, ses sanvageries magiques, son refus d'être police, sa force puisée dans les forêts, les mornes et le passé aègre d'une île aujourd'hui submergée par le zouk. Avec Blanc submergée par le zouk. Avec Blanc Mangé, Blan Mangé? son deraier album (Hibseus Record/Coco Sound). it sur le devant de la scène au début de cette année. Huit mois plus tard, la Martinique noire vivait un vrai deuil national.

Le 31 octobre à 20 heures à l'Elysée-Montmartre, 100 F.

La selection « Classique » a été établie par Anne Rey. « Jazz.» : Francis Marmaude. La sélection « Rock » : Thomas SotineL iques du monde» et « chansons » : Véronique Mortaigne

GAUMONT AMBASSADE - GAUMONT OPÉRA GAUMONT ALÉSIA - GAUMONT CONVENTION GAUMONT HALLES - GAUMONT PARNASSE PUBLICIS SAINT-GERMAIN DE VALERIE STROH





LE Mande EDITIONS LES GRECS, LES ROMAINS ET NOUS L'Antiquité est-alle moderne ? Roger-Pol Droit

UN HOMME DEUX FEMMES

VALERIE STROH - CLOTILDE DE BAYSER - JULIE JEZEQUEL MICHAEL VARTAN - PATRICIA DINEY - YAN EPSTEIN LAMBERT WILSON

LANIOCKE YVILDON

SCREEN VALERIE STROM SERME PERET — immge PEREE SUSCHITZEY

montage CHARLOTTE FAUVEL o décess GC COSC STOLL o certamon BARBARA KIDD

montage CHARLOTTE FAUVEL o décess GC COSC STOLL o Certamon BARBARA KIDD

ton March Alper Pritte Ad - S GC C o falso Linearem a CZE AV o one in concessor de CarC or de la Region rived in a factor of the falso standard of the concessor de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de CarC or de la Region rived in a falso some de la Region rived in a falso some de la Region rive

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

. . . .

٠..

123 - Filton

... Is

٠

#### Spectacles nouveaux

#### L'Antichambre

de Jean-Claude Brisville, mise en scène de Jean-Pierra Miquel, avec Suzanne Flon, Henri Virlogeux, Emmanuelle Meyssignac et Yvonne

Les salons où l'on décide de l'avenir du monde, tout au moins du royaume de France après la mont de Louis XIV, entre deux papotages. L'équipe gagnante du Sou per, auteur et metteur en scène, continue

avec une distribution époustouflar Atelier. 1, place Charles-Duffin, 18-. A partir du 5 novembre. Du mardi au samedi à 21 heures. Matinée dimanche à 15 h 30. Tél. : 46-06-49-24. Durée : 1 h 40. De 120 F à 240 F.

#### Les Caprices de Marianne

d'Alfred de Musset, mise en scène de Jean-Pierre Vincent, avec Claude Bouchery, Clotilde de Bayser, François Clavier, Eric Elmosnino, Etienne Lefoulon, Madeleine Marion, Nicolas Pignon, Patrick Pineau et Philippe Uchan.

Seconde partie du diptyque que Jean-Pierre Vincent consacre à Musset et à la jeunesse de tous les temps.

Théâtre des Amandiers, 7, av. Pablo-Picasso, 92000 Nanterre. A partir du 5 novembre. Du mercredi au samedi à 20 h 30. Matimée dimanche à 16 heures. Tél. : 47-21-18-81. De 12 F à 120 F.

#### Les Effets de l'orage de Marie Bertozzi,

se en scène

de l'auteur, avec Fanny Martella, Jean-Marc Be Suzy Grimaldi. Une comitesse russe qui n'est plus toute jeune et qui prétend détester les souvenirs fait le bikin de son existence.

Théâtre Montorgueil, 46, rue Montor-gueil, 2-. A partir du 5 novembre. Du mardi au samedi à 20 h 45. Matinée dimanche à 15 heures. Tél. : 46-36-06-06. 80 F.

#### L'Eveil du printemps

de Frank Wedekind, mise en scène de Guy Freixe.

Le printemps, c'est l'adolescence. C'est l'ar prentissage des ambiguités. C'est « à quoi èvent les jeunes filles et aussi les garçons».

Des réves, et une rude réalité. Amandiers de Paris, 110, rue des Amandiers, 20-. A partir du 30 octobre. Du mercredi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 15 h 30. Tél. : 43-66-42-17.

#### Les Guerriers

de Philippe Minyana,

mise en scène de Robert Cantarella, avec Jany Gastaldi, Christophe Huysr Maximilien Regiani et Aladin Reibel. Les guerriers se font la guerre, c'est dans leur nature. Ils s'entretuent et jurent à la femme un éternel amour. Elle attend qu'ils soient morts pour les enterrer. Seule la mort est

Théâtre ouvert-Jardin d'hiver, cité Véron, 94, boulevard de Clichy, 18-. A partir du 5 novembre. Du mardi au samedi à 21 heures. Matinée samedi à 16 heures. Tél.: 42-62-59-49. 75 F et 95 F.

#### Koalam

Théâtre traditionnel dansé et masqué

avec des comédiens sti-lankais. Un théatre comique, interprété par des hommes portant des masques somptueux et grotesques. Dépaysement et enchantement. Maison des cultures du monde, 101, bd

Raspail, 6-. A partir du 5 novembre. Du mercredi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 17 heures. Tél. : 45-44-72-30. 80 F et 100 F.

de Jacques Audiberti,

et Damen vertera. Petits poèmes et chansons drôles pour se moquer du monde et de comment il va.

d'Hervé Bodov,

mise en scène de l'autaur, avec Bruno Domeau, Hervé Bodou et Maurice Pérez.

Le Funambule Théâtre-Restaurant, 53, rue des Saules, 18-. A gartir du 4 novembre. Les 4 et 5 novembre novembre, 20 h 30 (et les 6 et 7 nove Tél. : 42-23-88-83. 50 F et 70 F.

#### **Paris**

#### Ajax

de Sophocle, mise en scène

de Stéphene Braunschweig, avec Cyril Bothorel, Flore Lefebvre des Noëttes, Eric Louis, Gilbert Marcentognini et Agnès Sourcition.

Ajax, guerrier floué par les dieux, manipulé pousse jusqu'à la mort. La plus ancienne des tragédies, qui se passe chez les vivants puis chez les morts. Un spectacle inégal, beau et

Théâtre, 41, av des Grésillons, 92000 Gennevilliers. Du mercredi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 17 heures. Tél. : 47-93-26-30. Durée : 1 h 30. 30 F et 110 F.

#### ère représentation le 3 novembre. L'Annonce faite à Marie

de Paul Claudel, mise en scène

mise en scene de Philippe Adrien, svec Jean-Pierre Bagot, Béatrice Delavaux, Alain Macé, Jacques Gamblin et Annie Mercier. Dieu et la rage d'aimer. La mise en soène de

Philippe Adrien débusque la cruanté de Claudel, ses fureurs, ses passions. Cartoucherie-Théâtre, de la Tempête, route du Champ-de-Manœuvre, 12-. Du mercredi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 16 heures. Tél. : 43-28-36-36. Durée : 3 heures. De 50 F à

#### Au-delà du voile

de Lekhadar Maougal et de Slimane Benaïs

nise en scène de Silmane Benaŭssa, avec Fatouma Ousliha, Dalila Hall Silmane Benaŭssa.

Face à sa bouteille de blanc, une femme parle, dévide sa vie, la vie, le monde, la solitude.

Beaunord-Centre Wallonie-Bruxelles, 46, rue Onincampoix, 4-. Les mercredis et jeudis à 20 h 30. Tél. : 42-71-26-16. 50 F et 60 F.

de Rainer Werner Fassbinder, d'après Goldoni, mise en scène d'Ivan Morane,

vec Jean-Marc Avocat, Nathalie Besancon, Paul Eccofard, Bruno Fleury, Corkine Franas, Anne Martinet Un café, une place, une maion de jeux, des gens qui trainent leur passé, leur besoin d'amour. La nostalgie de Goldoni passée par la violence desespérée de Fassbinder.

Théâtre le Vanves, 12, rue Sadi-Camot, 92000 Venves. Du jeudi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 15 heures. TéL: 48-45-48-47. 60 F et 100 F.

Les Chants de Maldoror

#### Les Patients

mise en scène de Georges Vitaly, avec Monique Delaroche, I et Damien Witeka.

Montpamasse (Petit), 31, rue de la Gaîté. 14- À partir du 5 novembre. Du mardi au samedi à 21 heures, le samedi à 18 h 30. Matinée dimanche à 15 h 30. Tél. : 43-22-77-74. 70 F et 120 F.

#### Les Tambours de la gloire

Une apocalypse de science-fiction, sur une terre désertée, avec survage dictateur, peuple fatigné et le salut dans la prise de conscience.

### de Hans-Peter Closs, avec Féodor Atkina, Gitta Barthal et Alex Descas.

Le délire èchevelé de Lautréamont canalisé Le délire échevele de L'autreamont Canairse par Hans-Peter Cloos ne perd rien de sa violence dans un décor de bois, une archi-tecture agressive, des éclairages féeriques, avec deux comédiens et une danseuse qui ont la beauté nerveuse des fauves à peine

Paris-Vellette, 211. av. Jean-Jaurès, 19. Du mardi au samedi à 21 heures, Mati-née dimanche à 16 h 30. Tél. : 42-02-02-68. Durée : 2 heures. 90 F et 120 F.

#### Les Choéphores

d'Eschyle.

d'Ariane Mnouchlore, avec Simon Abkarian, G. Bigot, J. Carneiro de Cunha, N. Nityanandan, C. Schaub, M. Barnatid, D. Bellugi, M. Boullay, S. Brodt, S. Canto, L. Clauweert,

kali, la terrible histoire des Atrides : Inhigénie sacrifiée aux deux pour que son père, Agamemmon puisse conduire ses armées jus-qu'à Troie. A son retour de la guerre, Clytemnestre venge leur fille, le tue, prend le pouvoir, exile son tils Oreste. Qui revient et guidé par sa sœur Electre, commet le crime suprême...

Cartoucherie-Théâtre du Soleil, route du Champ-de-Manouvre, 12·. En alter-nance. Le jeudi à 19 h 30, le dimanche à 13 houres, Téi. : 43-74-24-08. 110 F et

Comédies barbares

de Ramon del Valle-Incian, mise en scène de Jorge Lavelli, avec Claude Aufaure, Michel Aumont, Philippe Blancher, Maria Casarès et Denise Gena.

Dans la Galice encore inédiévale, vit un seitère tyrannique. Sa legame, effizayée par ses mœurs, est allée habitar loin. Avec le curé, mours, est allée habiter tons. Avec le cure, ils se disputent sa niète. Ses fils venient le tuer. Ils pillent les nédes de leur mère, qui vient de mourir. Uneipelle famille, dans le plus pur style du grousque espagnol, sacriège et picaresque. De uns Avignon, le spectacle a changé, se doine forcément sur un autre rythme, beaucoup plus échevelé.

Théatre national de la Colline, 15, rue Malte-Brun, 20-, Du mardi au dimanche à 20 heures. Matinée samed et dimanche à 15 h 30. Tél. : 43-66-43-60. Durée : 2 h 45. De 110 F à 220 F.

### Des babouins et des hommes

d'après Albert Cohei.
mise en scène
de Jean-Louis Houren,
avec Cloride Mollef et François Chattot.
On dit qu'en amour parfois - les hommes
ne se conduisent pas micux que des
babouins. C'est l'ajanium d'Albert Cohen,
telle que la rapporte Jean-Louis Hourdin,
telle qu'il l'a trouvés dans Belle du seigneur.
Superbe duo d'acceles.

Maison de la cature, 1. bd Lénine, 93000 Bobigny, la mardi au samedi à 21 houres, Maisoée dimanche à 16 houres, Tél. : 18-31-11-46. Durée : 1 h 20. 95 F et 185 F.

La Maison d'bs

de Roland Dubillaid mise en scène

### « Un prénom d'archidue » (avec Martine Pascal) au théâtre Renaud-Barrault. d'Eric Vigner, avec Odile Bougeard, Bruno Boulzaguet, Esa Bouchaio, Christophe Brault, Arnaud Churin, Philippe Cotten, Myrram Courchelle, Benoît Di Marco, Benoît Giros, François Morel, Arthur Nauzyciel et Jean-François Perier.

La maison d'os est le corps souffrant d'un homme, un corps qui se lézarde. C'est une pièce où l'humour corrosif de Dubillard, son sens aign de l'absurde, explosent. Avec une belle vitalité, Eric Vigner et son équipe en out tiré le sel et la drôlerie.

Grande Arche de la Défense, parvis de la Défense, 92000 la Défense. Du kundi au samedi à 20 h 45. Tél. : 42-96-96-94. 110 F.

#### Marilyn Montreuil

de Jérôme Savary.

nise en scene de l'auteur, avec Dians Tell, Idriss Badarou, Françoise Borysse, Brano Bompart et Michel Dussarat. Une comédie musicale à la Savary, c'est-à

dire avec de l'émotion à fleur de pesu, des gags truculents, de la vraie loufoquerie per-cutante, de la musique qui pourrait être plus entrainante, une vraie bonhommie

Théâtre national de Chaîllot, 1, place du Trocadéro, 16·. Du mardi au samedi à 20 h 30, Mafinée dimanche à 15 heures. Tél. : 47-27-81-15. Durée : 2 heures. De 100 F à 140 F.

#### Mères, portraits

d'Amold Wesker.

o Amon Water, mise en schie de Patrice Kerbrat, avec Josiani Stoléru. Cinq portrais de mères, des vraies, des qui vondraient letre, des qui fantasment et une

comédienne magnifique. Espace Pierre Cardin, 1-3, av. Gabriel, 8-. Du ludi au samedi à 21 heures. Tét. :

#### 180 F. Le Météore

de Friedrich Dürrenmatt,

mise en scène de Georges Wilson, avec Jacques Dufilho, Georges Wilson, Paola Latti, Jean-Pierre Dravel et Pierre

Le duo gignant Wilson-Dufilho s'attaque intellectuels et autres, passée par la verve de Marcel Ayme.

Cinne, 55, rue de Ctichy, 9-, Du mardi au samedi à 21 heures. Matinée dimanche à 15 heures. Tél. : 48-74-42-52, De 50 F à

Opéra équestre de Barteba

on rauseur.

Bartales, les hommes géorgiens, les femmes berbères, c'est Zingaro : des chants et des chevaix, le rituel infiniment sophistiqué d'un opéra magique.

Théatre équestre Zingaro, 176, av. Jean-Jaurès, 93000 Aubervillers. Les mardis, vendredis et samedis à 20 h 30, le dimenche à 17 h 30. Tél. : 48-04-38-48. Durés : 2 h 30. De 110 F à 210 F.

Pleins feux da Didler Kaminka, d'après Mary Orr,

#### La Volière Dromesko

·C'est un endroit où cohabitent des oiseaux, des hommes et oes étranges créatures impondérables que l'on nomme «acrobates». Un endroit où les hommes essaient de voler de leurs propres ailes, et sur les ailes de la poé-sie.

Grande Halle de La Villette (sous chapi-teeu translucide) 211, av. Jean-Jaurès (194). Du mardi eu samedi à 20 h 30. Tél.: 40-03-39-03. 120 F et 140F.

#### Les Misérables

et Clau d'après Victor Hugo. Mise en scène de John Caird

et Treve Nunn. Avec Robert Marien, Patrick Rocca. Louise Pitre, Stéphanie Martin.

Des personnages de légende et la version française d'un spectacle qui fait courir le monde entier depuis six ans. Les aventures de Cosette, de Jean Valjean, de Gavroche et des Thénardier sont éternelles.

Mogador, 25, rue Mogador (9-). A 20 h 30 du mardi au samedi. Matinées samedi et dimanche à 15 heures. Tél. : 48-78-04-04. 175 F, 200 F, 275 F et

#### Peter Pan

mas en scane d'Eric Civanyan, avec Line Renaud, Véronique Jannot, Patrick Raynal, Nicole Jamet, Shella O'Connor, Pierra Maguelon, en alternance Jeremy Kaminka, Jean-Baptiste Pennes et Pierre Frejek.

Un monstre sacré floué par une jeune intri-

gante. Le faux cynisme d'un monde sophis tiqué, celui du théâtre. Et Line Renaud.

Michodière, 4 bis, rue de la Michodière, 2- Du mardi au samedi à 20 h 30. Mati-née samedi à 17 heures, dimanche à 16 heures. Tél. : 47-42-95-23. Durée : 2 heures. De 50 F à 250 F.

de Patrice Chéreau. avec Bentard Verley, Pascat Greggory, Anouk Grinberg, Marc Betton, Bulle Ogier, Roland Blanche, Jean-Pierra Moulin, Laurence Côte et Marc Citti.

Mouten, Latarence Cotte et Marc Croi.

Il y avait une fois une jeune fille qui était toutes les ferumes, elle était douce et dévoreuse, vulnérable et indestructible, proche et inaccessible. Il y avait aussi des hommes qui essayaient de l'atteindre, qui avaient peur, essayaient de ne pas se mentir. Il y a une pièce énigmatique de Botho Strauss, un bou-

eversant spectacle de Patrice Chéreau.

Théâtre national de l'Odéon, 1, place Paul-Claudel, 6. Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinée dispanche à 16 heures.

Tél. : 43-25-70-32. Durée : 2 heures. De 30 F à 150 F.

force, jonglent avec de lourdes massues,

Bouffes du Nord, 37 bis, bd de la Cha-pella, 10-. Les mercredis et jeudis à 20 h 30. Tél. : 48-07-34-50. 80 F et

homme et de cette femme, qui en mêlent

Théâtre Renaud-Barrault, av. Franklin-Roosevelt, 8-. Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 15 heures. Tél.: 42-56-60-70. De 50 F à 150 F.

ne marc o, musique de Philippe Miller, avec Federica Bertelli, Yovan Gilles et Jeremy Prophet L'auteur des Idoles Marc'O, revient après

quinze ans en Italie et retrouve le contact avec l'adolescence d'anjourd'hui.

Espace européen, 53, rue Biot (171, Jusqu'au 24 novembre. Tous les soirs à 21 heures, relâche la lundi. Tél. : 43-87-

Génération chaos 1

de Marc'O,

Un prénom d'archiduc

Théâtre Siah Bazi

de Téhéran

Le Temps et la Chambre

de Botho Strauss, mise en scène

de James Matthew Barris daptation et mise en scène d'Alain Marcel.

Chorégraphie Molly Moolly. Adaptation musicale avec Fabienne Guyon, Bernard Alane et Nathalle Lhermitte.

Oui n'a rêvé pas d'être Peter Pan, le petit garçon qui ne grandit pas. Qui n'a pas sou-haité un jour de rencontrer pour de vrai la fée Clochette... Elle est là, effet laser, et tous les personnages du conte, en chair, en es et

Casino de Paris. 16, rue de Clichy (94. A 20 h, les mardis et vendredis. A 14 h 15 les mercredis. A 17 h et 20 h 30 les samedis. A 14 h 15 et 19 h 15 les dimanches. Tél.: 49-95-98-98. 125 et 220 F. Collectivités 175 et 205 F. Jus-qu'au 25 janvier.

### Régions

Bourges

Il y en a des vieux, des jeunes, des musclés, et même des maignes. Tous courés en athlé-tisme comme on entre en chevalerie. Accompagnés par un tambour et un chant d'homme, ils exécutent des exercices de Chant du bouc

avec Frode Sjornstad, Laurence Chable, Patrick Condé, Dnitriy Garev, Muriel tournoient comme des toupies : ce sont les et Nadia von Der Heyden.

Le demier travail de François Tanguy, qui traduit en images fastueuses Eschyle, Kafka, Plutarque, entre autres.

Maison de la culture, place Apdré Mairaux, 18000 Bourges. Les 4 et 5 novembre, 20 h 30 (et le 6 novembre). Tél. : 48-67-06-07. 140 F.

d'après Charles-Ferdinand Ramuz, mise en scène de Michel Soutter, avec Martine Pascal et Claude Guyonnet. Entre une chaise de jardin et un trapèze, les souvenirs se balancent, se répondent, se répondent, le charme et la sensualité d'une éternelle jeunesse animale s'empare de cet Les Paravents

de Jean Ganet, mise en scène de Marcel Maréchal, avec Dora Doll, Coco Felgeirolles, Michèle Gretter, Michèle Marquais, Luce

Mélite et Jean-Paul Bordes. Genet et la guerre d'Algérie. Génet, l'armée, et les femmes, les hommes de là-bas. Genet et un trio d'exclus : Saïd, sa mère, et sa femme, si laide qu'elle doit se cacher le visage. Genet et, derrière les paravents, le

pays de la mort. La Criée, 30, qual de Rive-Neuve, 13000 Marseille. Le mardi à 20 heures. Tél. : 91-54-70-54. 80 F et 120 F.

La sélection « théâtre » a été établie par : Colette Godard

# CIRQUE D'HIVER

110 rue Amelot Paris II' LES SPECTACLES LUMBROSO

LE CIRQUE

48 78 04 04 HOSTALGIE

Télérama

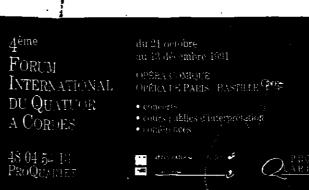



MAXIMILIEN REGIANI, ALADIN REIBEL.

#### LES MIDIS MUSICAUX

12 h 45

4 novembre Roman Trekel, baryton Herbert Kaliga, piano

Martin, Wolf 6 novembre Ensemble Musique Oblique Poulenc

Elisabeth Chojnacka, clavecin Sylvio Gualda, percussions Xenakis Ophaa (première audition à Paris) Måche Korwar

Ohana Miroir de la Céléstine

SOCIÉTÉ GÉRÉRALE POUR LA MIUSIQUE

Location 40 28 28 40 Minitel 3515 Châtelet

(création française)

MAIRIE DE PARTS



**Nouvelles** 

expositions

Tableaux flamands

et hollandais du Musée

des beaux-arts de Lyon

Les collections flamandes et hollan

daises du Musée des beaux-arts de Lyon

sont riches: plus de 200 œuvres du XVe au XVIIIe siècle. Profitant du chambon-

au XVIII<sup>e</sup> siecie. Program du cuantida-lement occasionné par les travaux de rénovation du musée, la fondairon Cus-todia en présente, à Paris, une sélection, comme elle l'avait fait, il y a quelques années, pour le musée de Quimper.

Institut néerlandais, 121, rue de Lille, Paris-7-, Tél. : 47-05-85-99. Tous les jours sauf lundi de 13 heures à 18 heures. Du 31 octobre au 22 décem-

Sélection

**Paris** 

Musée Marmottan, 2, rue Louis-Beilly, Paris 16-. Téi. : 42-24-07-02. Tous les jours sauf hand de 10 heures à 17 h 30. Jusqu'au 5 janvier 1992. 25 F.

Glovanni Boldini

A SELECTION

od i Cara S

THE PERSON NAMED IN

A. B. C. S. C. S.

1.28 mg = 1.00 mg

ে वरण के <del>देवित ह</del>ा

mar. Alere

Pates a parties

· ''') \*\* - 12-

and the same of the

1.0

1 1 141<u>2.</u>

1 - 725

100 B

and the larger

A reference

. Martina i in (i

Section 19

1900年末課

Late 12

14 四十四十

- 1. A & 18 BC

4 .... 2.7

. .

100 mm fr

d": "J., "ji オンプザ

. 3 . . 35 121. 650

The Section

عادك بالأدار والروا

-- - -

Car Str. Carry

and the latest

THE PERSON

Bronzes bouddhiques et hindous de l'antique Ceylan

Les musées du Sri-Lanka prétent leur chefs-d'œuvre au musée Guimet : cinquante-trois bronzes bonadhiques et hindous datant, pour les plus anciens, des premiers siècles de notre ère et, pour les plus récents, du treizième siècle.

Musée national des Arts asistiques - Gui-met, 6, pl. d'Iéna, Paris 16-, Tél. : 47-23-61-85. Tous les jours sauf mardi de 9 h 45 à 17 h 15. Jusqu'au 24 février 1992. 25 F.

Dessins de Dürer et de la Renaissance germanique

Avec trois expositions: l'une de sculptures, l'autre de gravures et la troisième de dessins, le Louvre se met à l'houre allemande, celle du passage du Moyen. Age à la Renaissance. Ditrer en est le grand maître, dont on pourra voir ici soixante-douze dessins, et là dix-neuf

Musée du Louvre, pavillon de Flore, ports Jeujard. - côté jardin des Tutleries, Paris 1«. 761.: 40-20-51-51. Jeudi ven-dredl, samedi, dimanche de 9 heures à 18 heures, lundi, mercredi de 9 heures à 21 h 45. Le musée sen termé les 1 « et 11 musées sen termé les 1 « et 11 novembre. Justic'su 20 janvier 1992. 30 F (ticket d'antrée au musée).

Graveurs allemands dn XV° siècle

Musée du Louvre, hail Napoléon, entrés par la pyramide, Paris 1 «. Tél. : 40-20-51-51. Tous les jours sauf marti de 12 heures à 21 h 45. Le musée sara fermé les 1º et 11 novembre. Jusqu'au famé les 1º et 11 point coupté mec 20 janvier 1992. 35 F (billet coupté mec Servictures, allemandes du Moyen « Sculptures allen Age »).

Sculptures allemandes de la fin du Moyen Age

Line ci-dessus.

Des vessies et des lanternes

Quiproquo visuel, piège optique, mysti-fication obotographique, réflexion ludique sur l'artifice et le simalacre, cette exposition restitue l'irréalité de la vue dans son illusion la plus vraie. Elle convie à démêler non sans humour le On lit de ce peintre italien mondain, qui connut la gloire dans les salons pari-siens, un rival de Manet. Il n'est pas sur vrai du faux en mariant les archives récemment exhumées d'un zoologiste allement ou des documents inédits du que l'exposition du musée Marmoltan que l'exposition ou musee mainottan nous en convainc. Elle réunit une cen-taine de tableaux, aquarelles et dessins, qui ne sont pas toujours du meilleur cru. conflit Iran-Irak.

Centre national de la photographia, Palais de Toloro; 13, av. du Président-Wilsen, Peris 16- Tél.: 47-23-36-53, Tous les jours sauf mardi de 9 h 45 à 17 haures. Jusqu'au 5 novembre. 25 F.

Pierre Dunoyer, Robert Gober, Raul Ruiz

Un peintre exigeant, français de souche et de sources, qui a pratiquement disparu de la circulation depuis quinze ans: Pierre Dunoyer. Un Américain qui moule des fragments de corps humain, pour ea faire le support dérisoire d'objets du quotidien: Robert Grober. Un ciuéaste chilien qui succombe à l'envie de jeter un pont entre le cinéma, le théatre et la peinture, et dont c'est la première installation multimédia: Raul Ruiz.

Gaieries nationales du Jeu de Pauma, place de la Concorde, Paris 1«. Tél. : 42-60-69-69. Tous les jours sauf lundi de 12 haures à 19 heures, samedi, dimanche de 10 heures à 19 heures, mardi jusqu'à 21 h 30. Jusqu'au 1« décembre.

Géricault '

C'est le deuxième centenaire de la nais-sance de Théodore Géricault, peintre de l'épopée napoléonienne certes, et de chel'épopée napoléonienne certes, et de chevaux, mais aussi, on le sait moins, de portraits d'enfants, de paysages, et anteur de lithographies au noir envahissant. Tableaux, esquisses, dessins retracent sa brève et fulgurante carrière, qu'on ne saurait résumer à un seul tableau; le Radeau de la Méduse, trop fragile pour guitter le Louvre, dont la fragile pour quitter le Louvre, dont la génèse est retracée en une cinquantaine de dessins et esquisses admirables.

Grand Palais, galeries nationales, av. W.-Churchill, pl. Clemenceau, av. Gal-Essan-hower, Paris 8- Tell.: 42-89-54-10. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 20 heures, marcreti jusqu'à 22 heures. Jusqu'au 6 janvier 1992. 37 F.

Léon Gischia

Le Paris Art Center présente les pein-tures, la Galerie d'Art international les dessins. Cette rétrospective rend hommage à l'artiste disparu au printemps dernier, dont on a m peu oublié l'itiné-raire ponctué aussi par de nombreux ouvrages sur les aris primitifs et la

Paris Art Center, 36, rue Felguière, Paris 15-, Tél. : 43-22-39-47. Tous les jours sauf dimanche, lundi et jours fériés de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au

Gravures scandinaves de la Bibliothèque nationale t du vingrième siècle, la gra-

Au tournant du vinguième siècie, la gra-vure connaît un bel essor en Scandina-vie : la Suède s'impose avec les bois gra-vés de Repholtz et Zorn, et le Danemark avec les eaux-fortes des peintres de Ska-gen, notamment de Hans Hansen, Carl Bloch et Carl Locher. Et puis il y a Monch le Norvégien.

Musée d'Orsay. 1, rue de Ballechassa, Paris 7\*, Tél. : 40-49-48-14. Mercredi, vendredi, samedi, mardi de 10 heures à 18 heures, jeudi de 10 heures à 21 h 45. dimenche de 8 heures à 18 heures. Fermé le hundi. Jusqu'au 16 décembre. 27 F (billet d'accès au musée).

La Bagarre d'Austerlitz, 25 artistes autour de Georges Boudaille

Boltanski, Buren, Sophie Calle, Lavier, Blais, Combas, Favier, Fancon, etc. En fait vingl-cinq artistes choisis par cinq critiques d'art réputés exposent sous la grande vernière de la gare d'Austerlitz. En hommage an critique d'art et animateur de l'ex-Biennale de Paris, Georges Boudaille, disparu en février dernier.

Gare d'Austerlitz, grande verrière, Paris 13. Tous les jours de 14 heures à 19 heures, samedi, dimanche de 10 heures à 19 heures. Jusqu'au

René Lalique

Orievre, ciselear, émailleur, dessinateur, sculpteur et surtout verrier, René Lalique, cette figure majeure de l'art nouveau, fut un grand explorateur de matériaux, qu'il a pliés à ses caprices stylistiques. Naturellement! A signaler, en prime, une réunion de cent vases de sa période art déco, galerie Doria (4, rue Bourbon-le-Château, 75006), à partir du 4 novembre. 1 novembre.

Musée des Arts décoratifs, galerie d'actraité, 107, née de Rivoll, Paris 1-. Tél. : 42-60-32-14. Tous les jours sauf kindi et usard de 12 h 30 à 18 heures, dimanche de 12 heures à 18 heures. Jusqu'au 8 mars 1992. 20 F.

Jacques Henri Lartigue à l'école du jeu, 1902-1913

Tont est possible quand il s'agit d'inven-ter et de s'amuser. Tel est le défi de cet éternel enfant prodige, génie spontané, qui rêve la vie comme une école buisonnière, s'approprie le vent et l'eau, roule en kart, pédalo ou « batean puen », allège le réel à coups de loopings, plongeons, sauts en l'air et cabrioles.

Grand Palais, av. W.-Churchill, pl. Cle-mencaeu, av. Gal-Eisenhower, Paris 8-. Tél.: 42-89-54-10. Tous les jours sauf mardi et mercredi de 12 heures à 19 heures. Jusqu'au 14 septembre 1992. 18 F.

L'écrit, le signe, autour de quelques dessins d'écrivains

Artaud, Michaux, Queneau, Perros, Burroughs, Gysin et bien d'autres ont glissé de la lettre au signe, de l'écrit à l'image. Pour échapper au verbe, consigner l'indiscible, jouer. Une exposition de soixante dessins d'écrivains, proposée par Annie Cohen, écrivain qui dessine.

Centre Georges-Pompidou, Galerie de la BPI, place Georges-Pompidou, Paris 4-. Tél.: 42-77-12-33. Tous les jours saufmardl, de 12 heures à 22 heures, samedi, dimanche et jours fériés de 14 heures à 18 heures. Jusqu'au 20 janvier 1992.

Les amours des dieux

Un parcours dans la peinture d'histoire mythologique fort prisée au dix-lui-tième siècle. En soixante-dix tableaux triés sur le volet, de Wattean à David.

Grand Paints, galeries nationales, av. W.-Churchill, pl. Clemenceeu, av. Gal-Eisenhower, Paris 8- Tél.: 42-89-54-10. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 20 heures, metrored jusqu'à 22 heures.

Les Dubuffet de Dubuffet

C'est au Musée des arts décoratifs qu'ent lieu, grâce à François Mathey, la première rétrospective Dubuffet. Le peintre, en remerciement et par amitié, fit au musée, en 1967, une importante nt au musee, en 1707, une importante donation. Celle-ci y est présentée en per-manence, mais partiellement. L'accro-chage d'aujourd'hui permet de la voir toute entière.

Musée des arts décoratifs - Palais du Louvre, pavillon de Marsan, 107, rue de Rivoli, Paris 1\*. Tél. : 42-60-32-14. Tous les jours sauf kindi et mardi de 12 h 30 à 18 heures, dimanche de 12 heures à 18 heures. Jusqu'au 29 mars 1992.

Marie de Médicis et le palais du Luxembourg

Un mécène dans la grande tradition toscane, qui s'entoure d'hommes éclairés, attire les meilleurs artistes de son temps, fait construire son palais par Salomon de Brosse, commande à Rubens la décoration de deux galeries... L'exposition réunit des tapisseries, des dessins, des gravures de Callot et Clouet, des plans d'architecture, des peintures et des

Musée du Luxembourg. 19, rue de Vaugi-rard, Paris 6-. Tél. : 42-34-25-95. Tous les jours sauf lundi, de 11 heures à 18 heures. Jusqu'au 12 janvier 1992.

Munch et la France

L'artiste norvégien y est confronté à Monet, Caillebotte, Bernard, Gauguin, Lautrec, Derain... Pour nous montrer un Munch méconnu, qui fit de nombreux séjours à Paris entre 1885 et 1908 et y prit connaissance des principanx courants artistiques. On admettra que la lecture proposée est un peu forcée.

Musée d'Orsay, quai Anatola-France. Peris 7. Tél.: 40-49-48-14. Marcredi, vendradi, samedi, mardi de 10 heures à 18 haures, jeudi de 10 heures à 21 h 45, dimanche de 9 heures à 18 heures. Fermá le lundi. Jusqu'au 5 janvier 1992.

Paris-Haussmann

Il n'aurait fallu à cette exposition qu'un peu plus de lisibilité et un peu moins de couleur « fluo » pour être tout à fait passionnante. Il reste que c'est, avec le très solide ouvrage qui l'accompagne, une véritable découverte du baron Haussmann, préfet de la Seine. A qui l'on doit l'essentiel du « nouveau Paris » au dix-neuvième siècle.

Pavilion de l'Arsenal, 21, boulevard Mor-tand, Paris 4-, Tél. : 42-76-33-97. Tous les jours sauf kundi de 10 h 30 à 18 h 30, dimanche de 11 heures à 19 heures. Jus-qu'au 5 janvier 1992.

Picasso, jennesse et genèse

Que Picasso cut le don et très tôt la maîtrise du dessin, on le savait depuis longiemps. Pouvoir le vérifier eacore n'est pas désagréable pour autant. Surn'est pas desagreable pour autain sur-tout quand on nous promet plus de cent feuilles en tous genres (déjàl), dont cer-taines n'ont encore jamais été exposées an public.

Musée Picasso, hôtel Salé - 5, rue de Thorigny, Paris 3-. Tél. : 42-71-25-21. Tous les jours sauf mardi de 9 h 15 à 17 h 15, mercredi jusqu'à 22 heures. Jusqu'au 25 novembre. 33 F.

Niele Toroni, Jean-Luc Vilmouth

inattendues, souvent incongrues, une vingtaine d'œuvres de Jean-Luc Vilmouth (né en 1952, en Moselle, mais formé à Londres) sont réunies : objets de sculptures et installations ayant pour objet la sculpture en milieu urbain. Quant à Toroni, fidèle et égal à lui même depuis plus de vingt ans, il aura disposé ses empreintes dans les travées sud des galeries contemporaines. Pour changer, oui.

Centre Georges-Pompidou, galeries contemporaines, place Georges-Pompidou, Paris 4- Tel.: 42-77-12-33. Tous les jours sauf mardi de 12 heures à 22 heures, samedi, dimenche et jours tériés de 10 heures à 22 heures. Jus-qu'au 5 janvier 1992. 16 F.

Un âge d'or des arts décoratifs

Comment, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, roi, princes et bourgeoisie montante ont comblé leurs demeures de somptuosités : lits et fauteuils en acajou et bronzes dorés, bureaux marquetés, tapisseries des Gobelins, vaisselles en argent ou porce-laine de Sèvres... On n'est pas obligé de

Grand Palais, galaries nationales, av. W.-Churchill, pl. Clemenceau, av. Gel-Eisen-hower, Paris 8-, Tél. : 42-89-54-10. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 20 heures, marcradi jusqu'à 22 heures. Jusqu'au 30 décembre. 34 F.

Garry Winogrand

Des questions troublantes, des tensions insoupçonnées, des turbulences invisibles surgissent sous l'objectif de Winogand, qui disait : « Je photographie une chose pour savoir à quoi elle ressemble quand elle est photographiée. » C'est la première rétrospective du photographe décédé en 1984, à l'âge de 55 ans.

de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson, Paris 16°. Tél.: 47-23-36-53. Tous les jours saut mardi de 9 h 45 à 17 houres. Centre national de la pho Jusqu'au 5 novembre. 25 F (entrée du

CHATEL LES MIDIS MUSICA

production of the second

A STANSON LEADING TO

and the same of th

A ST. Mark Mark

100



direction gay refere IOC 43.64.80.80 Cirque Plume DNCLE VANIA 24 nov - Madrid Tchekhov fise en Scène : Pierre Debauche

Cirque Archaos 20 nov - Londres

ORGANISATION SADEMA: 25, ORIAI DE LA GARE- 15012 PARIS - TEL , 45.85.01.85

1966 LA GRANDE ECURIE 1991 ta CHAMBRE du ROY DEPARTEMENT DU NORD DIRECTEUR: JEAN-CLAUDE MALGOIRE

Anniversaire

ADMETO: Haendel 8 NOV, 91 Opera seria en version de concert James Bowman - Danielle Bonst - Isabelle Poulenard François Le Roux. *Direction*; Jean-Claude Malgoire. VERSAILLES Opéra Royal Concert organise par le Centre de Musique Baroque de Versailles. 39 02 72 72

MISERERE/MOTET: Campra 9 NOV. 91 Maîtrise Nationale de Versailles (Directeur : Olivier Schneebelli). VERSAILLES Direction: Jean-Claude Malgoire. Chapelle Royale Concert organisé par le Concert de Musique Baroque de Versailles. 39 02 72 72

ADMETO: Haendel 16 NOV. 91 Direction: Jean-Claude Malgoire PARIS (Même distribution que le 8). Concert organisé par le Centre de Munique Baroque de Versuilles Salle Favart

42 86 88 83 ALCESTE: Cluck Opera en version de concert. Claire Primrose - Donald Litaker - François Le Roux 17 NOV. 91 TOURCOINC Vincent Le Texier - Hans De Vries. Chorur Audite Nova (Directeur: Jean Sourisse)
Direction: Jean-Claude Malgoire
Co-production Atelier Larique de Tourcong Theatre Municipal

20 26 66 03 ALCESTE: Cluck 25 NOV. 91 Opéra en version de concert. PARIS (Même distribution que le 17). Théâtre des Chiemps-Elysées 47 20 36 37

L'Aspeciaine Le Genede Essele et la Chembre de lley est coloragimente par le Conseil Glotteril de Nord, le Ministère de la Colora - Direction de le Mariana et de la Duran, la Migian Mani-Per de Colors et la Ville de Tourcrieg.

avec récitant

Austialiam.

Musique

en collaboration avec la Comédie Française Histoire du soldat, Stravinski

Le carnaval des unimaux, Saint Saëns Chansons de Bilitis, Danussy Enoch Arden, R. Strauss ...

Prix des places : de 80 F à 160 F Abonnements : 560 F, 360 F Réservation : (1) 40 20 52 29 de 14 h à 17 h 30



| avec récitant, composez<br>ou retournez ce coupon<br>Service de la Communic | ation - 75058 Pans Ceden - : |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                             |                              |
| Adresse:                                                                    |                              |





Dürer : « Enfant tenant une couronne de fleurs » (1506). **Exposition des** dessins de Dürer et de la Renaissance germanique, au Musée du Louvre.

#### **Galeries**

#### Virginia Dwan

Après Los Angeles : New York, où la Dwan Gallery ouvrit en novembre 1965, avec une exposition Kienholz. Après quoi elle présenta des artistes comme Carl Andre, Dan Flavin, Don Judd, Agnes Martin, Walter de Maria, Sol LeWitt, On Kawara, Kossuth, etc. Done se spécialisa dans les Earthworks, l'art conceptuel et minimal.

Galerie Montaigne, 36, avenue Montaigne, Paris 8-, Tél.: 47-23-32-35. Tous les jours sauf dimanche et lundi de 11 heures à 19 heures. Jusqu'au

#### Gérard Garouste

Les peintures, les dessins, les sculptures récentes. Des grands tableaux noc-turnes, lunaires ou sataniques, chargés de picturalité, émergent des semblants d'êtres hybrides plus ou moins formés. Que les sculptures en terre cuite et fer forgé concrétisent. Garouste n'a pas

Galerie Durand-Dessert, 28, rue de Lappe, Paris 11°, Tél.: 48-06-92-23. Mercuredi, jeudi, vendredi, mardi de 11 heures à 1 heure et de 14 heures à 19 heures, samedi de 11 heures à 19 haures. Jusqu'au 30 novembre.

#### Paysages flamands des XVIe et XVIIe siècles

Il fant y aller. Surtout si on ne connaît pas, ce n'est pas une honte, les Vastes Payuges de montagnes de Josse de Momper le Jeune, peintre à Anvers (1564-1635). Ils sont très beaux. Le Printemps de Pierre Bruegel le Jeune, dit d'Enfer, et l'Alchimiste de David Teniers (le Jeune, aussi) ne sont pas mal non plus.

Galerie d'art Saint-Honoré, 267, rue Saint-Honoré, Paris 1º. Tél. : 42-60-15-03. Tous les jours sauf samedi et dimanche de 10 h 30 à 18 h 30. Jus-qu'au 20 décembre.

#### Portrait de l'artiste

Une occasion de découvrir des tableaux de petits maîtres hollandais, italiens, français, autour d'un thème fort inté-ressant : celui des autoportraits et des intérieurs d'ateliers. L'exposition réunit nussi un ensemble de photographies des années 1880-1890, montrant nos pompiers et quelques autres dans leur ate-lier.

Galerie Haboldt & Co. 137, rue du Fau-bourg-Saint-Honoré, Paris 8-. Tél. : 42-89-84-63. Tous les jours sauf dimanche de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures, samedir de 11 heures à 17 heures, Jusqu'au

#### Régions

#### Bourg-en-Bresse **Julius Bissier**

Encres de chine, aquarelles et « miniatures »; quelques signes, quelques taches, de lègères constructions... L'abs-traction solitaire de Julius Bissier (1893-1965) trouve ses sources dans le zen. Le Musée de Colmar, cet été, et maintenant celui de Brou ont eu la bonne idée de nous rappeler ce peintre

d'origine allemande, qui était fort prisé dans les années 50.

Musée de Brou. 63. boulevard de Brou 01000. Tél. : 74-22-22-31. Tous les jours, sauf les 1- et 11 novembre, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Jusqu'au 1 décembre. 23 F.

#### Chartres

#### Proust et les peintres

Du Greco à Jacques-Emile Blanche, en passant par Peter de Hooch et Watteau, une centaine de peintures, des dessins et de nombreux documents tentent de reconstituer le musée intérieur de l'écrivain. Une entreprise délicate, car, si l'œuvre de Proust est imprégnée de culture picturale, les références précises manquent souvent.

Musée des beaux-arts de Chartres, 29, cloître Notre-Dame, 28000. Tél.: 37-36-41-39. Tous les jours, sauf mard, de 10 heures à 18 heures. Jusqu'au 30 novembre.

#### Colmar

#### Martin Schongauer

C'est l'année du cinquième centenaire de la mort du « Beau Martin », un grand maître, dont on situe généralement l'art à égale distance de celui des Flamands et des Allemands. Et le Musée de Colmar, sa ville natale, en profite pour exposer ses gravures et ses dessins. Une bonne et juste initiative.

Musée d'Unterlinden, 68000. Tél.: 89-41-89-23. Tous les jours de 9 heures à 18 heures jusqu'au 31 octobre. Du 1= novembre au 1= décembre de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures seuf mardi. Visite sur r.-v. au 89-41-02-29. Jusqu'au 1= décembre. 45 F.

**RIVE DROITE** 

#### Le Cateau-Cambrésis

#### Robert Jacobsen

Robert Jacobsen, le Danois, est un grand sculpteur aux ressources multi-ples. De lui on connaît le plus souvent les constructions en métal qui, pour un peu, donneraient de lui une image aus-tère. Il ne faudrait pas oublier que l'homme, une vorce de la nature, ne cesse de glisser vers des mondes organi-ques, et qu'il sait jouer. Jacobsen est aussi un ludique.

Musée Matisse, palais Fénelon, 59360. Tél.: 27-84-13-15. Tous les jours, sauf mardi, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures; Bimanche de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures, Jusqu'au 15 décembre.

#### Limoges

#### William Wegman

Un choix inédit des premiers travaux noir et blanc de petit format réalisés entre 1969 et 1975. L'eavers et l'endroit, le double et l'identité, la ressemblance et le dissemblable, le simple et le mutiple, constituent la trame d'une œuvre drôle et déroutante qui s'épanouit, entre autres, à travers l'autoportrait.

Espace FRAC Limousin, impasse des Charentes, 87031. Tél. : 55-45-18-51. Tous les jours seuf dimenche et mardi, de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au

#### Marseille

#### **Malcolm Morley**

Venue de Londres, l'exposition se pro-pose de montrer, en quelque soixante-cinq aquarelles, l'itinéraire curieux de cet artiste anglais plutôt fantaisistel Qui, sur le mode composite, traite de la peinture à l'heure de la reproduction.

Musée Cantini, 19, rue Grignan, 13006. Tél.: 91-54-77-75. Tous les jours de 10 heures à 17 heures, samedi,

dimanche de 12 haures à 19 haures. Jus-qu'au 11 novembre. 12 F.

A partir de 1910, les artistes tchèques

se rapprochent des solutions cubistes

proposées par les « Parisiens ». A la

même époque l'historien d'art praguois Vincenc Kramar entreprend de rassem-

bler une collection d'art moderne fran-

çais. Organisée grâce à des prêts des collections nationales tchèques et des

musées français, l'exposition lorraine

permet de confronter des œuvres de Gris, Picasso, Braque, Derain et

Gleizes à celles de Benes, Capek, Filla,

Musée des beaux-arts, place Stanislas, 54000. Tél.: 83-37-65-01. Tous les jours, sauf mardi, de 10 h 30 à 18 heures, lundi de 14 heures à 18 heures. Jusqu'au 1- décembre.

Le musée de Nice, qui va devoir fermer ses portes quelque temps, pour travaux de restauration, déjà, s'intéresse au collage au vingtième siècle, lui aussi. Après les expositions de Colmar et de Villeneuve-d'Ascq, celle-ci propose un choix d'œuvres d'une centaine d'artistes, de Man Ray, Max Ernst et Kurt Schwitters et Arp à Warhol, Rauschezberg et Mapplethorpe.

Musée d'art moderne et d'Art contempo-rain, promenade des Arts, 06300. Tél.: 93-62-61-62. Tous les jours, sauf mardi et jours fériés, de 11 heures à 18 heures. Nocturne vendredi jusqu'à 22 heures. Jusqu'au 24 novembre.

Prochazka on Gutfreund.

Collage au XXº siècle

berg et Mapplethorpe.

Le cubisme à Prague

Nancy

#### Des débuts picturalistes de Steichen au retour à la rigueur et à l'objectivité prôné par Walker Evans, la confrontation fertile des deux géants de la photographie américaine. Ce rapprochement dynamique est complété par la présentation des collections photos du musée : Ruff, Struth, Calle, Michals, Le Gac, Faigenbaum, Rousse, Boltanski.

1

Galerie des Arènes, boulevard des Arènes, 30000. Tél. : 66-76-70-76. Tous les jours, sauf dimanche matin, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures. Jusqu'au 5 janvier 1992.

#### Strasbourg

Walker Evans,

**Edward Steichen** 

#### Giuseppe Penone

Cet excellent artiste italien, issu d'Arte Povera, expose à l'Ancienne Douane quelque cinq cents « dessins » réalisés depuis vingt ans : traces, empreintes, frottages et autres procedes, sur papier, tissu, ardoise... Une main qui a de belles façons d'absorber les choses de la nature.

Ancienne Douane, 1, rue du Vieux-Mar-ché-aux-Poissons, 67000. Tél.: 88-32-48-95. Tous les jours, sauf mardi, de 12 heures à 19 heures. Jusqu'au 19 jan-

#### Villeneave-d'Ascq

#### Victor Burgin

Un Anglais qui, depuis trente ans, combinant images et textes, développe une œuvre plastique à caractère critique, parmi les plus intéressantes qui soient. Une rétrospective, la première, où l'on pourra remarquer qu'au cours des années 80 le travail issu de l'art conceptuel a pris une tournure nettement plus

Musée d'art moderne, 1, allée du Musée, 59650. Tél. : 20-05-42-46. Tous les jours, sauf mardi, de 10 heures à 19 heures, Jusqu'au 4 janvier 1992.

La sélection « Arts.» a été réalisée par Geneviève Brecrette. Selection « Photo »:

Patrick Roegiers.

# musicale = Orchestre - P.M.R. : paix moyen da repas - J... H. : ouvert jan

DINERS

DE NUIT COMME DE JOUR : Choucroutes, poissons, foir gras, fraits de mer tout l'année. Pour vos repas d'affaires, en famille, salons particuliers au l'étage.

NOS ANCETRES LES GAULOIS 46-33-66-47 e 66-12 39, rue Seint-Louis-en-Pile, 4 Climatisé PESTAURANT THOUMIEUX 47-05-49-75
79, rue Saint-Dominione. 7-

L'ALSACE AUX HALLES 16, rue Coquilière, 1=

**RIVE GAUCHE** 

Unique au monde. Cadre fiu 17°. Ambiance exceptionnelle. Menu 6 plats : 175 F tout compris. Vin à discretion. Tous les soirs. Dimanche midi et soir. SPÉCIALITÉS INDIENNES. « De 1011 les indiens, celui-lé est de très loin le meillem et le plus authentique, » Christian Millan (Gault-Millan). Spécialité de confit de canard et de cassoulet au confit de canard. Service justor à 73 h 30. TOUS LES JOURS. Dim. see continu de 12 h à 23 h 30. SALONS CLIMATISES.

SOUPERS APRÈS MINUIT

#### LES GRANDES MARCHES

AU PIED DE L'OPERA-BASTILLE La bonne adresse du quartier.
HUITRES tonte L'ANNÉE
POISSONS DU MARCHÉ
Plais graditionnels. Vins à déconvrir.
DÉCOR « Brasserie de luxe »
JARDIN D'HIVER
T1, de 11 h 30 à 2 beures du marin.
6, place de la Bastille. 43-42-90-32.

#### BERLIN Paris Bar

Exposition prolongée jusqu'au 23 Novembre 1991

**#ARTCURIAL** 

CENTRE D'ART PLASTIQUE CONFEMPORAIN - 9 AVENUE MATIGNON - 75008 PARIS TÉL. ; (1) 42 99 16 04 - FAX ; (1) 43 59 29 61

#### SALON D'AUTOMNE Hommage a GEORGES OUDOT Scalptures - Dessins

du 19 octobre au 3 novembre GRAND PALMS - PARIS

GALERIE CAILLEUX

### LE ROUGE ET LE NOIR

100 Dessins Français de 1700 à 1850

136, Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - Tél.: 43 59 25 24

jusqu'an 9 Novembre (fermé le ler Novembre)

Docteur Paradi 15 nov - Bordeaux Cie Jo Bithume 26 nov - Angers

LA GALERIE LOUISE LEIRIS-

50 ANS PICASSO 80 estampes

23 Octobre - 23 Novembre 47, rue Monceau, 75008 PARIS Tél. : 45 63 28 85 et 37 14

SIERN<sub>=</sub> GRAVEVR. depшis 1840 Pour votre Société papiers à lettres et rimés de haute qualité

Le prestige d'une gravure traditionnelle Ateliers et Bureaux: 41, Passage des Panorau 75002 PARIS

Tel. 42.36.94.48 - 45.08.86.45



#### Classique

Verdi

- 1

the division of

· - =-

enem Miles

an an के क्या । कार्य के क्या

المراجعة ا المراجعة ال

1 M 40 H 1235

· "Interpretation"

· 海 福電

20.00

¥ 1.2

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

, 124°

n K

PICASS

31 .786 -467. 3 · 28

IN DATE TOWN

Le voici donc, ce témoignage cueilli sur le vif à Chicago un soir d'influenza galopante, dans la fièvre d'une sourée d'exception : les adieux de Georg Solti à son orchestre américain, après plus de vingt ans d'escalade en commun des sommets du répertoire (le Monde du 16 avril 1991). Le chef d'origine hongroise avait, pour l'occasion, décidé de diriger à la schlague une formation à ses pieds, rocailleuse à souhait, vengeresse, bouleversante et bouleversée, comme émue sincèrement par la méchanceté de lago et les malheurs d'Otello. Emue plus encore, et jouant un mezza voce d'une douceur incroyable, dans l'air du saule de Desdémone. Histoire de fêter doublement l'événement, l'Orchestre de Chicago s'attaquait à Otello pour la première fois, et Pavarotti risquait sa voix, sans déchoir, en incarnant pour la pre-mière fois de sa carrière le Maure jaloux et violent. Le ténorissimo n'a ni la gravité ni les graves du rôle mais, malgré un timbre tout à fait inadéquat, traduit toute la passion du personnage, fait vivre entière-ment Otello. Aux côtés du lago sans finesse de Leo Nucci, la Desdémone de Te Kanawa est à se mettre à genoux. Une édition qui brûle

1 coffeet de 2 CD Decca : 433 699-2.

Schumann

Sharon Sweet (Péril, Julie Kaufman, Maryin Schiage, Farudah Subrata, Marga Schmil (Farga), Ebarhard Büchner, Walter Planté (la Jaune homme), Alan Titus, Michael Schumann reprochait à la Sympho-

nie fantastique - œuvre qu'au demeurant il admirait – son côté débridé, ses audaces juvéniles. Or le Paradis et la Péri (oratorio que le musicien allemand composa en 1843 et chef-d'œuvre bizarrement méconnu) doit à l'évidence beaucoup à la Symphonie du Français avec ses airs dans un style intermé diaire entre l'opéra et le lied orchestré, ses chœurs en situation dramatique, l'expression d'un sentiment de la nature sincère et frais. Avec un ton autrement plus abstrait, et un respect plus affiché des formes, cette œuvre magnifique apparaît en vérité comme un trait d'union entre Berlioz, Mendelssohn et le Wagner de Lohengrin. Il n'en existait qu'un emegistrement. Celui-ci, bien qu'assez imparfait pour la justesse orchestrale, avec des voix sans éclat particulier, a le mérite d'exister. L'œuvre y est servie honnêtement.

1 coffret de 2 CD Eurodisc, RD 69105.

Debussy, Ravel

Ountuor Isaye

Couplage traditionnel des deux sommets du quatuor à cordes français, dans une interprétation dont la plénitude sonore, l'équilibre des mances, l'éloquence des réparties, la solidité d'intonation, la ponderation expressive, la sensibilité frissonnante semblent émaner de quatre pontes. Mais non: les Ysaye sont



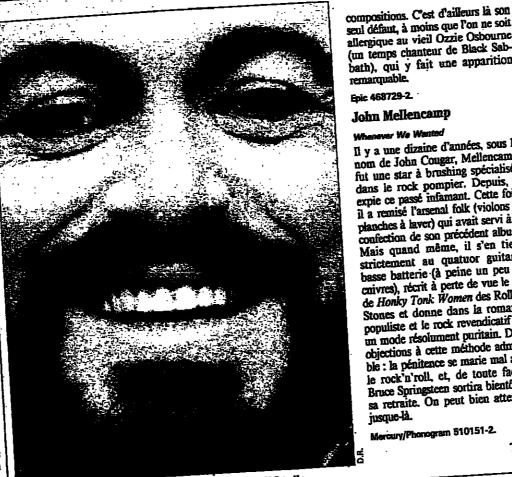

cès dans les concours internationaux. Ils furent les premiers lauréats français d'Evian en 1988. Et voici le premier enregistrement du contrat qu'ils ont signé avec Decca en avril dernier. Vivement la suite.

1 CD Decca 430 434-2.

Jazz

Salmigondis de prises déjà

Miles Davis

à différents moments (Jazz Track avec Ascenseur, Black Giants en 1975, Jazz at the Plaza etc.) Toutes datent de 1958, pile entre Milestones (Miles Davis et Cannonball Adderley, John Coltrane, Paul Chambers, Phily Joe Jones et Red Garland) et Kind of Blue, ce sommet absolu gravé comme ici avec Bill Evans et Jimmy Cobb ou Winton Kelly au piano. Beaucoup des thèmes sont enregistrés en public. Le répertoire, de On Green Dolphin Street à Oleo de Sonny Rollins, est imparable. Quant au secret qui préside à cet instant de la musique, il est perdu. Un peu plus perdu encore depuis le 28 septembre 1991.

1 CD Columbia Masterplaces 467 918 2.

Stanley Clarke

Il y a dans ce disque de Stanley Clarke enregistré en 1976, un grand moment, gracieux et probablement essentiel, sans doute profond, c'est Desert Song (6 minutes et 55 secondes à la basse aconstique, accompagnée par John McLaughlin à la guitare non moins aconstique, et Milton Holland aux percussions). Par parenthèse, le nombre de fadaises qu'a engendrées ce Chant du désert est peu croyable mais il est temps de revenir à l'origine. Pour le reste, School Days est un disque d'élève brillant, précoce, et très talentueux, sans intérêt définitif donc. Pour archéologues à courte mémoire se délivrent ici quelques traits d'une vitesse jamais atteinte à la basse acoustique et des plans partout copiés, à l'électrique.

1 CD Columbia lazz, série Col masters, 468 219-2.

Rock

House of Freaks

Duo sudiste établi en Californie, House of Freaks essaie de dissimuler sa profonde étrangeté sous une connaissance encyclopédique des dants. Cakewalk lorgne plus vers la pop et ses variantes britanniques dépourvu par ailleurs de vraies

seul défaut, à moins que l'on ne soit allergique au vieil Ozzie Osbourne (un temps chanteur de Black Sabbath), qui y fait une apparition Epic 468729-2. John Mellencamp

Il y a une dizaine d'années, sous le nom de John Cougar, Mellencamp fut une star à brushing spécialisée dans le rock pompier. Depuis, îl expie ce passé infamant. Cette fois, il a remisé l'arsenal folk (violons et

planches à laver) qui avait servi à la confection de son précédent album. Mais quand même, il s'en tient strictement au quatuor guitares basse batterie (à peine un peu de cuivres), récrit à perte de vue le riff de Honky Tonk Women des Rolling Stones et donne dans la romance populiste et le rock revendicatif sur un mode résolument puritain. Deux objections à cette méthode admirable : la pénitence se marie mal avec le rock'n'roll, et, de toute façon, Bruce Springsteen sortira bientôt de sa retraite. On peut bien attendre jusque-là.

#### Chanson

Souvenirs de cour de récréation, lecture commentée de l'actualité, indignations irrépressibles (le Paris-Dakar, la Feria de Nimes), un cœur de midinette qui bat sous le blouson de cuir : la composition d'un disque de Renaud est aussi prévisible que celle des Malabar. Et, comme pour les chewing-gums, il faut continuer la liste des ingrédients jusqu'au bout : voix blanche qui n'en finit plus d'exagérer ses tics de fleur de petite ceinture, substituts de mélodies, trucs d'écriture recyclés des albums précédents. Dans le rôle du colorant, on est allé chercher l'Irlandais Pete Briquette, ancien Boomtown Rats, collaborateur de Bob Geldof. Briquette a choisi l'option celtique : mandoline et violon, accordéon et banjo. Le tout très propre, rien à voir avec les chevauchées éthyliques de Pogues. On se demande ce que Renaud vient faire ici, cet univers celte tout propre, new age presque, ne fait que mieux ressortir l'impasse dans laquelle le chanteur essaie de faire demi-tour. S'il

faut remarquer quelque retiendra la déclaration amour à François Mit (Tonton), mais Mylène ! avait coiffé Renaud sur le p avec Désenchantée, sorti à te pour le 10 mai dernier.

Gina et l'Orchestre

C'est un tout petit disque de rien. Il faudrait peut-être ne pas en parler. Que chacun le découvre après s'être laissé embobiner par la pochette coloriée à la main et la drôle de tête de Gina, égérie de la scène alternative parisienne (on la voit dans le premier clip de la Mano Negra, elle fréquente les VRP, dont on retrouve une fraction ici). Et, sans s'attendre à grand-chose, on peut se laisser prendre au charme tenu de la drôle de voix de Gina, à ses histoires de bonnes femmes et à la bonne humeur virtuose de la bande de copains qui sont venus l'aider à faire ce CD. Si toutes les cours de Paris n'étaient pas fermées par des interphones ou des codes, Gina y aurait surement fait une brillante

1 CD Griffe GRI 19020-2, distribution Sony Music.

BALLETS AFRICAINS, WASSA, MOMO « WANDEL » SOUMAH

# La Guinée à tous rythmes

ES Ballets africains de la République de Guinée ont 4 tourné dans le monde entier pendant quarante ans. Après la mort du Sékou Touré en 1984, les Ballets, pris dans les tourments de l'après-règne, partent à vau-l'eau. En 1988, un musicien français, François Kokelaere, s'en va en Guinée, avec une bourse d'étude du ministère de la culture, pour étudier les fameuses percusémerveillé par la richesse du patriions malinke. moine musical guinéen, il imagine de regrouper en une seule formation les meilleurs tambourinaires du pays. Ainsi naissait l'Ensemble des percussions de Guinée, sept joueurs de djembe, doundoun, kankani, krin, sangbé etc. Parallèlement, François Kokelaere, entretemps devenu consailler auprès du ministère de la culture français et prestataire de service pour celui de la Guinée, s'adjoint la collaboration du Nigérian Rikki Stein, ex-manager de Fela, pour entreprendre le sauvetage des Ballets de Guinée. Les subventions arrivent des deux côtés et les tournées commencent pour les uns, reprennent pour les autres. Le groupe Wassa se crée.

Percussions et Ballets deviennent le centre d'un dispositif culturel à entrées multiples, susceptible de redorer le blason de la République de Guinée, mais surtout de remettre à leur juste place d'incomparables musiciens et danseurs, puis de créer les structures essentielles à l'émergence

marché (un bureau guinéen du droit d'auteur, le BGDA, à Conakry). Aujourd'hui, l'entreprise se matérialise par une série d'albums édités à Londres par Doundoumba Records (une association Kokelaere et Stein), et repris en France par Buda Records. Dans les projets les plus fous, une anthologie du balafon, trois CD où un des grands maîtres du genre, El Hadj Dyeli Dory Kouyaté, passe le

Après un premier essai au début de l'année (les Percussions de Guinée), Buda nous offre aujourd hui trois disques (les Ballets africains, Wassa et Momo « Wandel », Soumah). A leur écoute, on est frappé par la puissance des rythmes, leur tranchant, leur force abrupte et la complexité extrême de leur agencement. L'album des Ballets de la République de Guinée, conçu à partir de la bande sonore d'un programme de télévision anglais diffusé l'an passé sur Channel IV, laisse libre cours à l'imagination, aux associations d'images. Quels

Wassa, un groupe de sept jeunes musiciens regroupes par Morciré Camara, vient de faire un passage remarqué aux Francophonies de Limoges. Ils appartien-nent à l'ethnie libérale et sans castes des Soussou de la Basse-Côte guinéenne. Mains impressionant que ses aînés, mais cimenté par des musiciens subtils et excellents percussionistes, le groupe

musiques sans déroger d'un iota à la loi des instruments traditionnels. Avec moins d'effets spéciaux et plus de fraîcheur, l'enchantement, s'il n'est pas total, cède à la curiosité.

Momo «Wandel» Soumah est lui aussi originaire de la Basse-Côte. Cet homme de soixantedeux ans, qui appartenait à un autre ensemble national, a écouté beaucoup de jazz avant de jouer du saxophone, et beaucoup Fela pour ajuster sa voix, rauq infléchie, à l'image de celle de son confrère nigérian. Si l'ensemble ne prend pas toujours, l'album est néanmoins jalousé de repères succulents. Son balafoniste Khali Camara se lance dans des improvisations insensées, le flûtiste Mamady Mansaré galope en virtuose, mais Sékou Kouyaté (exchef leader du groupe de Myriam Makeba) pédale timidement, en laissant écraser sa kora par le saxophone brut de Momo «Wandel », chanteur sincère

#### VÉRONIQUE MORTAIGNE

Les Ballets africains de la République de Guinée, The African Ballet of the Republic of Guinea, 1 CD Buda Records 82513, distribué par Adès.

★ Wassa, Guinée: chants el percussions de la Basse-Côte, 1 CD Buda Records 92518, distribué par

\* « Momo » Wandel, Matchowé, I CD Buda Records 82814, distribué par Mélodie.

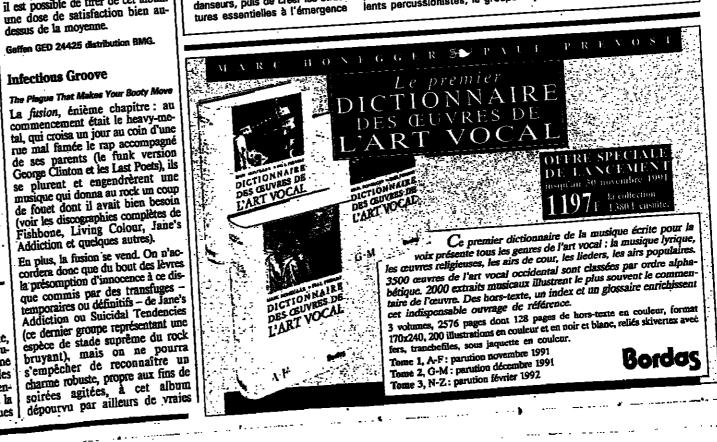

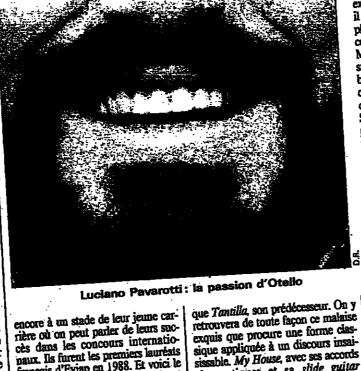

chromatiques et sa slide guitar

aérienne, aurait presque pu trouver

sa place sur une des quatre faces de

l'album blanc des Beatles. Mais son

imagerie sudiste évoquée en deux

clichés (un fauteuil à bascule, une

véranda) fait glisser la chanson vers

le malaise. Ou Magnie Wing, blues

rural enregistré sur un magnéto-

phone à cassette dans une salle de

bains comme pour se moquer de

toutes les exhumations necrophiles.

Et pour finir Remember Me Well,

hymne funéraire légèrement éméché

tous les enterrements de bon ton.

Pour des raisons que géographes et

épidémiologistes éclairciront un

jour, le nord-ouest des Etats-Unis

(Etat de Washington, capitale Seat-

tle) est propice au rock violent. Der-nière illustration de ce phénomène

en quête de théorie, Nirvana, trio

post-adolescent qui pratique une

musique qui respire le mal de vivre

avec un naturel saisissant. Parce que

Nirvana ne joue pas très bien, parce

que le groupe a choisi d'appeler une

chanson Lithium (alors qu'il la sert

sous deux ou trois autres titres ail-

leurs sur le disque), il serait facile de

Mais ce serait injuste: Nevermind

(en un seul mot) est un excellent

titre, la pochette est irréprochable et

- en secouant très fort la tête, en

dérangeant résolument les voisins -

il est possible de tirer de cet album

Geffen GED 24425 distribution BMG.

Addiction et quelques autres).

dessus de la moyenne.

**Infectious Groove** 

qui devrait deven

se moquer.

Nirvana

Glant/WEA 7599-24417-2.

DE ROCHECHOUART A NÎMES, LE PARCOURS DE GUY TOSATTO

# Quand et comment créer une collection

Le Musée d'art contemporain de Rochechouart, dans le Limousin, qu'il a fallu créer de toutes pièces, était son premier poste de conservateur. Guy Tosatto s'y est si bien pris qu'on vient de lui confier la direction du Musée de Nîmes, qui ouvrira en 1993.

« A votre arrivée à Rochechouart, en 1985, vous avez fait une exposition de préfiguration de la collection. A votre départ, vous avez présenté les acquisitions (1). Il 'semble que, entre-temps, vous ayez quelque peu évolué.

- Eh oui! En 1985, j'étais très jeune. Je terminais mes études à Paris et je venais de passer huit mois à la Fondation Cartier pour préparer l'ouverture. C'était ma seule expérience professionnelle : pas lourd. J'avais une connaissance du milieu de l'art, notamment des artistes, qui était très universitaire, donc un pen artificielle. Le contact avec les œuvres, la relation directe avec les artistes, la rencontre de tous les acteurs du monde de l'art, tout cela fait bouger, fait réfléchir. Pendant ces années, j'ai cherché à aiguiser ma sensibilité, pour être plus réceptif, et, en même temps, à affermir un peu ma propre vision de ce que pouvait être la modernité.

- Dans vos choix, vous avez également pris ea compte le lien, le château, son site.

- C'est vrai. J'ai toujours été très sensible à ce qu'on appelle l'esprit des lieux. J'ai essayé de penser à des œuvres qui s'inscriraient fortement dans l'espace du château, qui lui apporteraient un supplément de dynamiques pour prendre beaucoup de crédits. Donc,

magie, en même temps qu'elles pourraient se nourrir du lieu, trouver une nouvelle dimension en étant pré-

» Il fallait aussi faire venir les artistes. L'ai toujours eu le sentiment qu'à chaque fois qu'un artiste venait à Rochechouart, qu'il y passait plusieurs jours, il restait dans l'air quelque chose de sa présence. Qu'il laisse comme Penone, Boltanski et Richard Long une œuvre, et dans ce cas cette présence est très forte, où qu'il n'en laisse pas. Je pense aussi à tous les artistes qui ont exposé là. C'est très étrange, parfois, de se retrouver dans les combles et d'imaginer la succession des expositions, où, à chaque fois, les artistes ont pris en compte l'espace, qui n'est pas anodin. On l'a vu avec Boltanski et Messager l'année dernière, mais on a pu le voir auparavant avec Laib, avec Caramelle ou avec Long. Les catalogues sont aussi une trace.

Vous n'avez jamais eu un gros budget d'acquisi-

- Non. La première année, en budget fixe, j'avais 200 000 francs. Mais on arrivait à tripler la somme grace aux subventions.

Venant d'où?

De la Direction des musées de France (DMF) et du Fonds régional d'art moderne (FRAM). Une dizaine de musées ont avec la DMF un contrat annuel renouvelable sur la base d'une certaine somme, qui peut évoluer avec le temps. Pour nous, chaque année, elle a progressé. La source FRAM est plus fluctuante, parce que les subventions dépendent de l'ensemble de la demande des musées de la région. Il se trouve qu'en Limousin il v avait peu de musées suffisamment

Rochechouart a largement bénéficié du FRAM Limousin pendant plusieurs années. Maintenant, Limoges achète, Aubusson achète, c'est différent. On est passé d'une subvention de 200 000 francs du département à 750 000 francs. Les subventions, qui triplaient notre budget au début, le doublent désormais. Cette année, Rochechouart disposait d'un budget global d'acquisitions de 1,5 million de francs envi-

» C'est un bon budget, bien que l'inflation de ces deux dernières années ait beaucoup relativisé le pouvoir d'achat. C'était clair, on ne pouvait plus acheter de grosse pièce; on ne pouvait plus non plus s'offrir l'équivalent d'œnvres aussi importantes que celles acquises dans les années précédentes. Je pense à celles de Nanman, de Kounellis, de Fabro. Les artistes ont fait de gros efforts pour aider le musée en faisant des prix très largement au-dessous du marché. Surtout Boltanski, qui est très indépendant de son marchand. C'est une grande force. Et il a cette générosité...

- Vous avez acheté un tableau de Sigmar Polke. Vous m'avez dit que c'était le plus gros investissement da masée: 900 000 francs. Vous n'avez pas pa acquérir grand-chose d'autre cette année-là...

- J'ai ma méthode : en cas de gros achat, je négocie un paiement sur deux ans. On a acquis le Kounellis comme ça, le Richter, le Double gris, qu'on a acheté 550 000 francs. Cela nous a permis d'acheter en même temps des choses un peu moins chères. Et de ne pas tout miser sur une œuvre, ce qui, psychologiquement, passe mal. C'est toujours très difficile de dire aux politiques que, cette année, on ne va acheter qu'un

Les politiques ne vous ont pas laissé faire ce que

- Je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir le soutien du président du conseil général. C'est un universitaire, professeur d'histoire, très ouvert. Quand je suis arrivé à Rochechouart, à la suite d'une sorte de concours où l'on demandait à quatre candidats d'écrire un projet de musée, il m'a dit : on vous a choisi, vous êtes un spécialiste (hum!), on vous fait confiance. Sans lui, il y a des pièces que je n'aurais probablement jamais pu acheter. J'ai eu quelques problèmes avec les commissions du FRAM, où l'on trouvait que c'était se foutre de la gueule du monde d'acheter tout ça. Le Nauman, entre autres, dont je suis très fier. Je l'ai payé 390 000 francs, alors qu'il vaut maintenant pas loin de 2 millions. C'était juste avant que les Américains se rendent compte que Bruce Nauman est un de leurs plus grands artistes. Quand je pense que c'est sa seule installation dans un musée de province, et que des gens pouvaient acheter ça pour pas grand-chose il y a quinze ans, je me dis qu'ils avaient un sacré poteau dans l'œil!

- Vous avez été nommé à Nîmes. Vous n'aurez plus

aucun, lien avec Rochechouart? - Il faut bien couper le cordon...

Oui, mais vons y avez créé une collection qui tient de vous. Et le travail n'est pas fini. Comment voudriez-

rous qu'elle se développe?

- Ce n'est pas à moi de le dire. Mon successeur doit avoir un champ de liberté totale. Si j'ai donné un caractère un peu particulier à la collection, même avec des artistes qu'on voit ailleurs, parce que j'ai choisi d'eux des œuvres un peu différentes, je crois que la richesse d'un musée, c'est aussi que plusieurs sensibilités se succèdent et donnent de nouvelles directions, une nouvelle ambiance, avec de nouveaux choix... Mais ie suis assez curieux de voir comment les choses vont évoluer. On ne travaille pas dans un lieu comme celui-là, un premier poste, pendant six ans, pour partir comme ca... en se disant simplement : c'est fini. C'est bien de s'en aller en sachant que les choses sont lancées et qu'elles vont continuer.

- Vous commissez votre successeur? - Non. Je ne connais pas Jean-Marc Prévost, qui vient d'être nommé. Je sais qu'il a trente et un ans, qu'il a fait l'Ecole du patrimoine, un stage à Marseille et un autre à Grenoble, et que c'est son premier poste de conservateur. Je sais aussi qu'il a fait une maîtrise sur Arte Povera, qu'il a écrit sur Takis et Hantaï, donc que ses choix sont éclectiques, et qu'il a eu le coup de foudre pour Rochechouart, condition sine qua non pour résister là-bas. Je laisse donc mon musée en toute sécurité.

- Et si l'on parlait de Nîmes? Vous travaillez avec Bob Calle...

- Jusqu'au printemps 1993, date de l'ouverture du nouveau musée. Nous avons chacun nos territoires. clairement répartis : Bob Calle travaille sur la programmation qu'il a lancée pour la fin de cette année et l'année prochaine. Je travaille surtout sur les proiets qui vont venir, qui sont mes projets à partir de 1993.

- Pouvez-vous parler de ces projets? - Je n'ai évidemment pas quitté Rochechouart

sont complètement différentes. La région est différente, et je vais me retrouver à la tête d'un musée d'art contemporain tout neuf, dans un bâtiment très beau, qui s'intègre parfaitement dans le tissu de la ville, en vis-à-vis de la Maison Carré. Il va falloir le lancer, ce musée, qui n'existe pas encore, qui est donc difficile à appréhender. Pour l'instant, j'ai quelques idées plutôt que des projets, je mets en place une dynamique plutôt qu'un programme. J'aimerais proposer en alternance des expositions pointues et des expositions plus historiques pour que le public comprenne pourquoi on en est arrivé à telle ou telle forme de création. L'exposition inaugurale de 1993 sera historique. Elle tournera autour de l'objet.

» A Rochechouart, ce qui était stimulant, c'était le côté impossible et fou de la mission : faire un musée d'art contemporain en pleine campagne, dans un château occupé par la sous-préfecture, y amener des gens. A Nîmes, la situation est tout autre : une politique d'expositions a été lancée, une politique d'acquisitions a été menée. Mais, moi qui m'assimile beaucoup..., mon idée, c'est encore d'amener les artistes sur le terrain, et, à partir de là, faire des propositions très spécifiques, en tenant compte de la ville, d'une certaine lumière, du tissu géographique, humain.

» J'ai souhaité quitter Rochechouart quand j'ai senti que j'arrivais un peu au bout de l'élan que j'avais au départ, au bout d'une tonne de projets que j'avais en tête, au bout des possibilités du lieu. C'està-dire que je rêvais de projets que je savais ne pas taient à la fois plus de moyens et un lieu différent.

- Par exemple?

- Ryman, que j'ai rencontré, à qui j'ai parlé un peu de mon souci de voir des œuvres de lui dans les musées de province. Il n'y en a pas, et je trouve cela scandaleux. Pourquoi? Je me mets toujours dans la situation d'un étudiant d'art, ou d'un amateur, qui a vu des Ryman dans les livres et qui n'y comprend rien, parce que c'est une œuvre impossible à reproduire. Et qui est obligé, s'il veut en voir vraiment, d'aller à Paris, au Centre Pompidou. Je regrette, mais il y a plein de jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer trois jours à Paris. Quand les musées de province ont de tels manques, il faut essayer de les com-

Quels autres artistes voudriez-vous introduire à

- A Nîmes, j'aimerais profondément que dix Richter entrent dans les collections. Pour moi, il y tellement peu de peintres aujourd'hui qui font véritablement une peinture. Je le considère comme un grand maître. Polke aussi. Ce sont un peu les pendants européens de gens comme Warhol ou Ryman.... Ils ont la même carrure. On est dans une période où l'on a beaucoup privilégié la sculpture, les installations. Et je trouve qu'on a maintenant un besoin absolu de peinture. Donc je me tourne vers Richter. que j'ai d'ailleurs fait entrer à Rochechouart. Le problème avec lui, c'est que pour comprendre son œuvre, une sorte d'histoire de la peinture, il faut plusieurs tableaux. C'est même un peu sans fin. Et c'est cher. Mais comme je pense qu'un tableau de Richter vaudra un jour le prix d'un Jasper Johns et qu'alors plus ancune institution ne pourra en acheter, je me dis que ça vaut le coup de le faire maintenant, même pour l million de francs.

Vous avez raisonné comme ça dès le début?

- Souvent. Pai quand même été assez culotté pour acheter le Kounellis, qui représentait mon budget de 1986. C'est une façon de travailler. Je connais peu de collègues, en France, qui font ça. Je crois que, parfois, ils devraient se le permettre. Ils devraient se dire : on n'achète qu'un tableau, mais d'un artiste qui semble essentiel à nos yeux. A Pompidou, ils n'ont jamais acheté de Jasper Johns, alors qu'ils auraient pu le faire il v a dix ans. Maintenant, ils ne le peuvent plus. C'est le prix d'un Matisse. Ce qui, bien sûr, est

Propos recueillis par GENEVIÈVE BREERETTE

(1) Collection du Musée départemental d'art nour aller faire la même chose ailleurs, où les données contemporain de Rochechouart. Jusqu'au 15 décembre

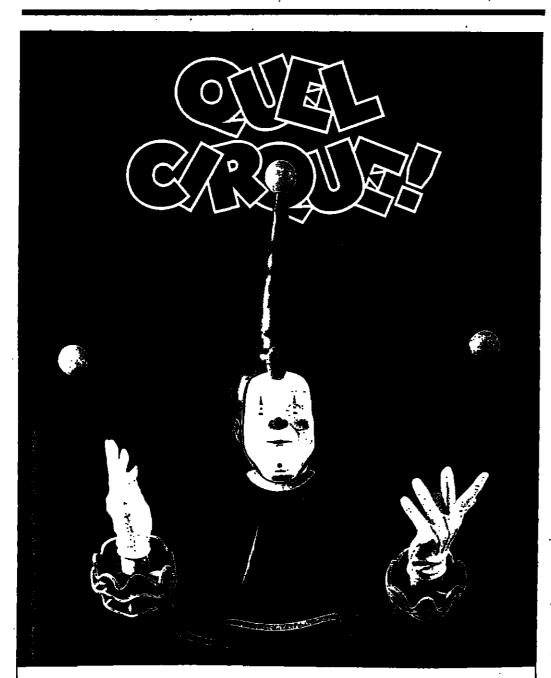

**AUTOMNE 91** « 30 SOIRÉES OÙ 30 VILLES ACCUEILLENT 30 CIRQUES »



Renseignements: ANDAC (Association nationale pour le développement des arts du cirque). Tél: (1) 45 22 07 48 Minitel: (1) 45 22 15 47



